QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE

Nº 13879 - 4,50 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

- MARDI 12 SEPTEMBRE 1989

# Difficile relève en Algérie

1. Michel Bay

W. D. Harris

Androyenses se

estable.

3 464 .. P. L

P ## + 4

Timeson of

500 m 20 m

Control 1700

91300

重新司持

24 1

.÷eta - 1

146,800

La Maria Const

100 20 11

Man or see to the

4 gas 10 cm

Miles and the

etration .

A TANK OF ATTACK

Section .

Laplace Company of the Company

Kalendar St. Co.

and the same

es ? was ?

many desire. Ander

The latest section of the latest section of

हुन थ्या । व

Edital Property and 

Margaret 1 A Sec. 1

2 margin 19 1 SELECTION OF THE PARTY

ny many the t

The Walt 1975

915 195

Tecents. er Parienairs

11 7 .00 2

1111年

±00%

1 1 1 1

5 (1 Transition )

Section 1

2 2

geografical - pai

in mieraire bis

Pendant qualques heures, dimanche 10 septembre, on a pu penser que l'Algérie allait connaître de graves événements. Révoqué par le président Chadii, son premier ministre, M. Kasdi Merbah, un colonel ayant des appuis dans l'armée, refusait de s'incliner et. jouant aur une relative imprécision de la Constitution, en appelait à l'Assemblée nationale. Se référent tardivement à son « esprit de discipline », il a finalement annoncé qu'il renonçait à

Pour succéder à cet officier de la visille garde, serviteur dévoué ediène à la sécurité militaire, M. Chadii a choisi M. Mouloud Hamrouche, un homme neuf qui avait toute sa confiance dans ses fonctions de secrétaire général à la présidence. Il le charge de nouvelles réformes, visant notamment à développer l'emploi des jeunes.

Fivec le zèle des situation économique catastrophique, avait voulu réduire les dépenses de l'Etat, diminuer les importations et restaurer le « vérité des prix », ce qui lui avait valu le soutien de la Banque mondiale, sous la forme d'un prêt de 300 millions de dollars. Son successeur est apparemment plus enclin à prendre en compte un malaise social qui peut tourner à la révolte à l'occasion du premier anniversaire des

Les Algériens ne se satisfont pas des promesses de libéralisation politique, ils veulent un changement dans feur vie guotidienne. Tout l'été, des manifestations contre la vie chère et la crise du logement ont eu lieu dans des localités d'importance dans des localités d'importance moyenne. La population hésite à - affronter l'imposant dispositif policier mis en réserve dans les grandes agglomérations et à s'en prendre directement au pouvoir central. Mais, partout où elle le central. Mais, partout où elle le peut, elle exprime son mécontentement. Sauf crise majeure d'ici là, les élections municipales de décembre devraient être une ápreuve difficile pour le FLN, qui aura cossé d'être le parti unique.

> Sept formations ont déjà demandé leur reconnaissance officielle. Certaines ne peuvent prétendre qu'à un rôle de figuration, mais d'autres -communistes, islamistes, berbéristes, même si elles n'affichent pas clairement leur étiquette — sont en mesure de mobiliser des

> Alors que l'opposition piaffe d'impationce dans un pays auquel la période française a donné le goût des idées et des débats, une Assemblée nationale élue en 1987, donc sens le moindre candidat d'opposition, est appelée à discuter les grandes réformes que le président Chadli a chargé le gouvernement de mettre en œuvre. Cette situation est au moins aussi paradoxale que le choix du précédent premier ministre, instalié pour rassurer la vieille garde.

> Un terme mis à cette seconde anomalie, le chef de l'Etat pourreit brusquer les choses par la dissolution d'un Parlement dont il a fort peu apprécié certains amendements lors des débats du printemps. A condition, bien sûr, que l'accumulation des tensions lui laisse le temps d'évincer en douceur ses rivaux.

(Lire page 5 nos informations et l'article de JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE )



# La crise des pays socialistes et la mise en œuvre de la perestroïka

# • RDA: des milliers de réfugiés passent à l'Ouest URSS: un plan d'assainissement « extraordinaire »

Après la décision des autorités hongroises de laisser les Allemands de l'Est se trouvant sur leur territoire gagner « le pays de leur choix », un flot ininterrompu de réfugiés franchit, depuis le dimanche 10 septembre à minuit, la frontière austrohongroise en direction de la RFA.

par Daniel Vernet

Une boutade fait flores à

Bonn : « La réunification alle-

mande est en marche... en RFA,

par le transfert des dix sept mil-

lions d'Allemands de l'Est vers

l'Ouest. » C'est évidenment une

exagération, mais elle est signifi-

cative de la nouvelle situation

créée dans le centre de l'Europe

par la perestroïka et ses consé-

quences. La « question alle-

mande » est revenue à l'ordre du

iour : elle avait été tranchée par la

guerre et figée par le statu quo de

l'après-guerre. Or ce statu quo

vacille sons l'effet de la démocra-

tisation qui touche certains pays

de ce qu'il est difficile d'appeler

encore « le bloc socialiste » et la

division de l'Europe, à la fois

Nouvelle Europe, nouvelle Allemagne ?

geste accompli par Budapest est, en revanche, vivement critiqué à Berlin-Est. où l'on y voit une « violation de traités et d'accords internationaux » (lire page 2).

A Moscou, M. Mikhaïl Gorbatchev a effectué, samedi soir 9 septembre, sa rentrée politique en pronon-Accueilli avec gratitude à Bonn, le cant une allocution télévisée d'un ton

sévère et serme. Notant les difficultés de toutes sortes auxquelles se heurte la perestroïka, il a annoncé « un programme de mesures extraordinaires » destinées à assainir l'économie, mais dont certaines, a-t-il dit, seront nécessairement - impopulaires - (lire page 37 l'article de notre correspondant à Moscou Bernard Guetta).



# Union monétaire européenne

De nouveaux progrès, malgré les réticences de Mm Thatcher PAGE 23

# La course à la mairie de New-York

Entre le blanc et le noir

# PAGE 5 Le carmei

Un entretien avec le directeur du mouvement catholique polonais Znak PAGE 9

d'Auschwitz

# La misère des Tsiganes

Des exilés roumains à Tourville-la-Rivière PAGE 12

SPORTS

l'open des Etats-Unis. # For-mule 1 : victoire d'Alain Prost an Grand Prix d'Italie. PAGE 11

Le sommaire complet se trouve page 48

# Trois mois de répression en Chine

cause et sous-produit de la divi-sion de l'Allemagne, pourrait ne

Un état de fait, qui arrangeait

tout le monde, malgré les belles

proclamations occidentales sur le

droit des peuples à disposer d'eux-

mêmes, est en train de voler en

éclats. Les partisans de l'ordre socialiste ancien n'ont sans doute

pas dit leur dernier mot et la

- nouvelle Europe - n'est pas

encore née, mais elle est en gesta-

Encore faut-il savoir de quoi

l'on parle. La solution de la

question aliemande » n'est pas

automatiquement synonyme de

réunification, ou de « nouvelle

(Lire la suite page 2.)

pas lui survivre.

unification »

# Les cent jours de Pékin

Il y aura cent jours, le peuple », pour en faire disparaître mardi 12 septembre, que l'armée chinoise a fait son entrée dans la capitale pour appliquer la loi martiale décrétée le 20 mai par le premier ministre, M. Li Peng, afin d'écraser le soulèvement du printemps de Pékin, et restée lettre morte pendant treize jours après sa promulgation par suite des hésitations des militaires.

PÉKIN de notre correspondant

Les « héros » — ou ceux qu'on vent présenter comme tels - sont fatigués... Ils ont gardé la capitale cognant sur leur casque. Ils ont aidé à gratter, à cimenter, à replanter les abords du monument dédié à leurs aînés « héros du capitale. Il est difficile

toute trace de l'insurrection du printemps et de sa répression. dans la nuit du 3 au 4 join. Ils sont aujourd'hui bien moins nombrenx - quelques dizaines tout au plus - à interdire à la population civile l'accès à la place Tiananmen, pourtant « restituée au peuple - si l'on en croit le jargon officiel : aux yeux du régime, les insurgés, étudiants ou membres de la population active, n'étaient pas le peuple, mais ses

De deux cent à deux cent cinquante mille hommes avaient pris part à la prise de contrôle militaire de Pékin en juin, la plus grande partie d'entre eux restant cantonnés dans les casernes entoutont l'été, un soleil accablant rant la ville. Dans le mois suivant, on estimait entre vingt mille et vingt-cinq mille soldats l'effectif des unités disséminées à travers la

aujourd'hui d'imaginer qu'ils priissent être plus de quelques milliers dans les districts urbains qui sont les seuls, théoriquement, placés sons la loi martiale. Ce qui permet aux responsables politiques de prétendre que la - loi martiale - à la chinoise n'est guère plus visible qu'un vulgaire déploiement de police préventif dans un pays occidental.

Le fait est qu'en dépit de l'allégement des effectifs on ne signale plus d'incident ; on n'entend plus, la nuit, les tirs d'armes à feu un temps diversement imputés à des francs-tireurs embusqués ou à des soldats cherchant à se rassurer dans l'obscurité. C'est tout juste si, le soir, Monsieur tout le monde vient, comme d'habitude depuis que l'armée tient le coeur politique de la Chine, regarder sous le nez les soldats impassibles qui gardent les abords de la place.

FRANCIS DERON. (Lire la suite page 4.)

# Le débat entre M. Chirac et M. Léotard

# Chacun pour soi

La désignation du futur président du groupe UDF à l'Assemblée nationale continue de provoquer des remous au sein de la familie libérale. Dans une lettre aux députés, M. Philippe Mestre annonce officiellement sa candidature et indique que le choix de M. François Léotard pour cette fonction e provoquerait inéluctablement des départs » en réaction « à la mainmise d'un

des partis sur le groupe ». Au cours de l'université d'été du PR à Perpignan, M. Léotard a plaidé pour un PR « autonome et responsable a au sein de l'opposition aux côtés du CDS et du RPR, renoncant ainsi à toute perspective de fusion des formations de l'opposition dans un mouvement unique.

jeunes RPR puis au cours d'une réunion commune, dimanche 10 septembre, avec la PR à Canet-en-Roussillon, M. Jacques Chirac s'est comporté en champion de l'union et du rassemblement d'une opposition Il a insisté sur la nécessité de

préparer l'alternance, en présentant à l'opinion de nouvelles valeurs. Les procédures de renforcement de l'union proposées par le RPR ont toutefois été accueillies avec réserve et scepticisme par M. Léotard, qui parle d'a association ».

Le nom et le rôle de M. Giscard d'Estaing, président de l'UDF, n'ont jamais été évoquès au cours de ces réunions.

(Lire page 6, les articles de DANIEL CARTON et d'ANDRÉ PASSERON sur les débats à droite el sur la - rentrée - du président du RPR.

# Le plan pour la marine marchande déçoit les armateurs

# La France, pavillon bas

Déçus par le plan gouverne-mental rendu public à la fin du mois d'août, les armateurs français estiment que le désengagement de la flotte française vers des pavillons de complaisance, plus économiques, va se poursuivre.

Les navigateurs peuvent se trouver face à deux situations également périlleuses : la tempête quand tous les éléments se déchaînent, et le caime plat par une brume épaisse qui ne dit rien de bon. C'est alors la bonace. Aujourd'hui, pour la marine marchande française, la deuxième hypothèse prévant. Pes de grands desseins, pas d'ambitions conquérantes, pas de souffie... Mais pas de drame fracassant non plus.

A la fin du mois d'août, après des mois d'interminables atermoiements et de propos dilatoires qui ont beaucoup nui à sa crédimer, M. Jacques Mellick, a enfin conditions de son environnement arraché au ministre des finances international », seuls les crédits (sans que MM. Michel Rocard de 1990 ont été arrêtés. Quatre et Michel Delebarre aient fait cents millions représentent à la grand chose pour l'appuyer) une modeste enveloppe financière deux fois supérieur à ce qu'il pour 1990, vite baptisée « plan aura été au cours de cette année de soutien à la marine marchande . (le Monde du 30 août).

Bien que ce plan soit prevu sur cinq ans . pour permettre l'adaptation en profondeur de l'indus-

bilité, le ministre chargé de la trie du transport maritime aux fois un engagement reel de l'Etat funeste marquée par un attentisme gouvernemental de marbre.

FRANÇOIS GROSRICHARD.

(Lire la suite page 24.)

# Le Monde

■ L'énergie en question : pause et perplexité ; modernes éoliennes. ■ Contrôle des fusions en RFA : l'affaire Daimier-Benz-MBB. ■ La chronique de Paul Fabra : vaines alarmes sur le commerce extérieur. • Notes de lectures, par Alfred Sanvy.

Pages 23 à 25

A L'ÉTRANGER : Algéria, 4,50 DA; Marce, 5 de.; Tumbia, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autricha, 20 sch.; Belgique, 30 fr.; Comada, 1,95 \$; Arceles / Réunion, 7,20 F; Cóm-d'évoire, 425 F CFA; Denemark, 11 kr.; Esco., na. 160 pest.; G.-B., 60 p.; Grice, 180 de.; Marce, 5 de.; Marce, 5 de.; Tumbia, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autricha, 20 sch.; Belgique, 30 fr.; Comada, 1,95 \$; Arceles / Réunion, 7,20 F; Cóm-d'évoire, 425 F CFA; Denemark, 11 kr.; Esco., na. 160 pest.; G.-B., 60 p.; Grice, 180 de.; Marce, 5 de.; Marce, 5 de.; Tumbia, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autricha, 20 pest.; Grice, 1,95 de.; Marce, 5 de.; Tumbia, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autricha, 20 pest.; Grice, 1,95 de.; Marce, 5 de.; Tumbia, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autricha, 20 pest.; Grice, 1,95 de.; Marce, 5 de.; Tumbia, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autricha, 20 pest.; Grice, 1,95 de.; Marce, 5 de.; Tumbia, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autricha, 20 pest.; Grice, 1,95 de.; Marce, 5 de.; Tumbia, 600 m.; Allemagne, 2 DM; Autricha, 20 pest.; Grice, 1,95 de.; Marce, 5 de.; M





# Etranger

# Plus de six mille réfugiés est-allemands attendus en RFA

# Le chancelier ouest-allemand remercie « de tout cœur » la Hongrie d'ouvrir ses frontières

Concerts de klaxons, cris de joie mèlés de queiques larmes, bouteilles de bière et de mousseux. Il y avait une ambiance de fête et la foule était nombreuse dans la nuit de dimanche à hundi autour des postes frontières de Hegyeshakum en Hon-grie et de Nickelsdorf en Autriche. Comme le gouvernement de Budapest l'avait promis, les berrières rouge-blanc-vert se sont levées à zéro heure précise, et des centaines des milliers de réfugiés estallemands out pu passer à l'Ouest. En Autriche d'abord, puis en Répubiique fédérale. Cette fois, ils ne franchissaient pas la fameuse frontière verte » à pied comme au mois d'août, en abandonnant leurs véhicules sur place dans d'immenses parkings. La plupart étaient au volant de leurs Trabant, la voiture de monsieur Tout-le-Monde en Allemagne de l'Est. On peuvait assister à des scènes analogues autour de cinq autres postes-frontières.

Les douaniers hongrois ne paraissaient pas tellement suroris de voir ce convoi de plusieurs centaines d'automobiles s'allonger sur la route. Ils se contentaient de regarder presque distraitement les papiers des émigrants, puis leur faisaient signe de passer. Souvent, avec un petit sourire ou un ella d'œil... Il y avait beaucoup de jeunes familles dans ces voitures pleines de valises et d'effets personnels divers. Un passager brandissait une banderole proclamant : « Honecker, il est temps de céder la place! Cens mille fugitifs, n'est-ce pas suffisant? D'autres hurlaient leur joie. A que!ques mêtres de là, des membres de la Croix-Rouge distribuaient de la nourriture et des cartes routières indiquant la route pour Passau, en RFA, où le gouvernement a installé de nouveaux camps pour accueillir

les réfugiés. Côté hongrois, les automobilistes sont pressés. Certains se demandent combien de temps la frontière restera ouverte... De l'autre côté, les contrôles sont moins souples. Pour des raisons de sécurité, les autorités autrichiennes doivent photocopier les documents de chaque réfugié. Ceux qui n'ont pas obtenu à l'ambassade de RFA à Budapest un passeport ouest-allemand reçoivert un visa de transit... et des bons d'essence.

A Hegyeshalom, le chef des douanes régionales hongroises, le colonel Vidus, supervise le déroulement des opérations. Il estime que la décision de son gouvernement était nécessaire. « Après les tersions de ces dernières semaines à la frontière en raison des nombreux passages illégaux, dit-il, c'était inéluctable et situation » Il sonhaite que les choses aillent vite et que les quelque six mille cinq cents Allemands de l'Est autorisés, dans un premier temps, à se rendre en Autriche et en République fédérale aient quitté le territoire hongrois avant mardi 12 septembre.

### Une mesure unilatérale »

C'est dimanche à midi, soit six heures avant l'annonce officielle par l'agence MTI, qu'il a été informé de la décision de son gouvernement. Immédiatement, soixante douaniers sont venus renforcer les effectifs du poste-frontière et préparer le dispositif d'accueil des réfugiés qui étaient hébergés dans les camps proches de Budapest et du lac Balaton.

Dimanche 10 septembre. Il est 18 heures. L'agence MTI diffuse un communiqué officiel. Le gouverne-

ment hongrois a décidé de laisser partir le même jour à minuit les six mille cinq cents réfugiés est-allemands, bloqués depuis plusieurs semaines dans des camps, « vers le pays de leur choix, à condition que le pays vers lequel ils se dirigeant les accepte; les réfugiés peuvent aussi partir avec leur voiture privée ». « Le gouvernement hongrois, précise encore le communiqué, a suspendu pour une durée indéterminée l'accord de 1969 avec la RDA. » Cet accord stipule que la Hongrie n'autorise pas à partir vers l'Ouest des ressortissants est-allemands qui ne disposent pas des documents nécessaires. La pratique entre pays frères socialistes prévoyait jusqu'à présent de renvoyer vers leur pays d'origine les ressortissants d'Etats de

l'Est en situation irrégulière. Dans une intervention, dimanche soir à la télévision, le ministre hongrois des affaires étrangères, M. Gyula Horn, a notamment déciaré qu'on ne pouvait pas « repousser les réfugiés contre leur gré ». Il a révélé que soixante mille ressortissants est-allemands se trouvaient actuellement en Hongrie et qu'« un nombre croissant d'entre eux souhaiteront s'établir à l'étranger ». « Nous avons proposé [à la RDA], qu'elle donne à ses ressortissants en Hongrie, prêts à rentrer dans leur pays, non seulement la garantie de l'impunité [comme cela s'est déjà fait dans le passé], mais aussi celle de pouvoir déposer une demande d'émigration vers la RFA. Cela, la RDA ne l'a pas fait. - Pour le chef de la diplomatie hongroise, la décision d'ouvrir les frontières est - une mesure unilatérale hongroise », visant à régler une « situation exceptionnelle. Créée par l'arrivée en masse d'Allemands de

l'Est, dont la Hongrie ne peut assu-

mer seule la responsabilité, «ne serait-ce que pour des raisons économiques». A son avis, cela ne devrait pas détériorer les relations avec la République démocratique allemande.

## « Immixtion »

Il est toutefois permis d'en douter, et la décision de la Hongrie qui, selon M. Horn, a « répondu aux attentes internationales » (et qui doit appliquer, à compter du le e, la convention internationale des Nations unies sur les réfugiés) a immédiatement été commentée en des termes sévères à Berlin-Est. L'agence officielle ADN parlait dimanche soir d'e immixtion dans les affaires intérieures de la RDA » et de - violation de traités et d'accords internationaux ». « Il faut constater avec regret, écrit l'agence, que des représentants de la République populaire hongroise se sont laissés entraîner à soutenir cette action illégale (...) qui a été préparée par la RFA depuis long-temps (...). Sous le prétexte de considérations humanitaires, on pratique la traite des hommes. » La veille, le quotidien officiel du PC est-allemand, Neues Deustchland, vantait de nouveau les mérites de la vie en RDA dans un article sur la foire de Leipzig: « La vie ici est bonne et riche, le socialisme y est fort attrayant et nous l'avons réalisé par notre travail. - fin sout, à l'issue des entretiens qu'il avait eus à Berlin-Est avec son homologue hongrois, le ministre est-allemand des affaires étrangères, M. Oskar Fischer, avait souligné que la RDA n'acceptait pas que des citoyens estallemands - sement d'obtenir des autorisations de sortie par la force

et par un séjour dans des missions

diplomatiques ouest-allemandes ou dans des camps administrés par la RFA.

A Bonn, c'est le soulagement après plusieurs semaines de négociations laborieuses et d'impasses diplo-

Le chancelier Helmut Kohl a « remercié de tout cœur » le gouvernement hongrois. « C'est une décision, a-t-il dit dimanche soir, qui est un témoignage d'humanité et de solidarité européenne. » Pour sa part, le ministre des affaires étrangères, M. Hans Dietrich Genscher, a déclaré que la République fédérale « n'oublierait pas » les mesures décidées par Budapest « d'une façon autonome et sous sa propre responsabilité ». Il a assuré qu'à aucun moment la partie hongroise n'avait soulevé la question « une éventuelle contrepartie économique (...) et nous n'avons fait aucune promesse ».

An congrès annuel de la CDU, qui s'est ouvert lundi 11 septembre à Brême, le chancelier ouest-allemand est revenu sur le sujet dans son discours d'ouverture et a lancé, sans doute à l'adresse des commentateurs est-ellemands : « Nous devons nous élever avec la plus grande fermeté contre ces imbéciles propos de comptoir où l'on dit que ces gens-là [les Allemands de l'Est] viennent chez nous uniquement pour amélio-rer leur situation économique. Ceux qui disent cela n'ont rien, absolument rien compris (...). Notre conception de la liberté implique que tout Allemand a le droit de parvenir par son travail à un niveau de vie comme le nôtre. » Pour M. Kohl. il est clair que ce ne peut être le but d'une politique interallemande raisonnable que d'inciter nos compatriotes de RDA à venir le plus

nombreux possible chez nous. Les

problèmes de la RDA ne peuvent pas être résolus en République fédérale. Ils doivent être résolus en RDA.

Evoquant ensuite la question de la réunification, le chancelier sédéral a souligné que « la division de notre patrie est antinaturelle, car il est contre la nature de l'homme de lui dénier le droit à la liberté et à l'autodétermination ». Il a aussi confirmé que la RFA allait aide économiquement les pays du pacte de Varsovie qui progressent le plus dans la voie des résormes, c'est-à-dire la Hongrie et la Pologne.

Lundi matin, les premiers réfugiés est-allemands partis dans la nuit de Hongrie sont arrivés en Bavière. Selon la police des frontières du Land, six cent vingt policiers ont été mobilisés pour participer à l'organisation de l'accueil et de l'hébergement dans les centres officiels et ceux de la Croix-Ronge. L'ADAC (automobile-club ouest-allemand) a prévu à différents points de passage des stocks de pièces détachées pour voitures Trabant ainsi que des mélanges de carburants pour moteurs à deux temps.

· 1882 1931

المالي معيارات بالمساحد

1.27 9.24

رحمكت ميس ديس

المنتفق والمسيدد

· -- -- 4 -- 4 -- -- 1

يهادونك سيد . . .

--- - Linder of the particular

12 mrs==-

يتوجى ليعيشه ماراته والأ

-----

The state of the

-- to be Sprang -

8-1 - milyana - haring

Combien de réfugiés arriverent ils dans la jouraée de lundi en Bavière? Au moins six mille, peut- être dix mille, dit-on à Munich. Les autorités pensent que toutes les estimations seront dépassées car on ignore combien d'Allemands de l'Est out pris le train ou des autocars pour se rendre en RFA. Peu après 7 heures du matin, environ deux mille réfugiés, heureux mais épaisés par près de dix heures de route, avaient déjà rejoint leur « nouvent chez eux », selon l'expression utilisée par le ministère ouest-allemand de l'intérieur dans un message qui leur est distribué à leur arrivée.

# Nouvelle Europe, nouvelle Allemagne?

(Suite de la première page.)

Cette expression est préférée par certains historiens allemands, qui veuient ainsi insister sur le caractère éphémère, dans l'histoire allemande, des périodes d'unité. L'Etat national unitaire n'est pas la norme his-

torique des institutions étatiques allemande (1). La - question allemande - a toujours revêtu deux spects, explique le politologue Karl Kaiser : le problème des frontières et la nature démocratique du régime. Ces deux composentes sont encore d'actualité. La discussion autour des frontières est elle-même double : quelles seraient les limites (notamment orientales) d'un zouvei Etat allemand? Bien que la RFA ait recommu dans les divers traités avec les pays socialistes des années 70 la frontière Oder-Neisse qui sépare aujourd'hui la RDA et la Pologne, le tribunal constitutionnel de Karisruhe a en 1973 affirmé que le Reich allemand continuait à exister dans ses frontières de 1937 jusqu'à la conclusion d'un traité de paix. Cette décision, prise sur saisine de la démocratie chrétienne alors dans l'opposition, est utilisée comme prétexte par la droite de la CDU-CSU pour laisser planer un de sur la reconnaissance définitive de la frontière Oder-Neisse, ce qui met un obstacle supplémentaire sur la voie de la réconciliation germano-polonaise (le Monde du ?? septembre).

L'autre face du problème frontalier concerne le frontière inter-allemande, entre la RFA et la RDA, longtemps considérée comme une simple « ligne de cation» avec la zone d'occupation soviétique, puis comme une frontière, fut-elle de nature particulière, après la conclusion du trainé fondamental entre les deux Etats allemands en 1972. Que deviendrait cette frontière dans l'hypothèse où la division de l'Allemagne et de l'Europe serait surmontée?

La réponse dépend largement du second volet de la « question allemande » : l'attitude par rapport à la démocratie. La République fédérale a choisi en 1949. Le régime est-allemand s'est soigneusement tens à l'écart du mouvement de perestrolka et de glasnost qui touchait les « pays frères », mais il n'a pas totalement échappé à ses effets (le Monde daté 10-11 septembre).

Il est difficile de dire si et comment le processus de démocratisation touchera la RDA. Les observateurs allemands sont convaincus qu'il existe dans le parti des réformateurs qui n'attendent que l'occasion — le congrès de 1990 ou la succession de M. Erich Honecker? pour se manifester. Démocratisation par le hant ou poussée d'un mouvement populaire, les Allemands de l'Ouest ne rejettent pas l'idée d'un deuxième Etat ailemand démocratique mais distinct de la RFA — une autre Autriche ». Y compris dans les milieux gouvernementaux : « La question allemande ne s'identifie pas nécessairement à la question de la réunification, déclare M. Horet Teltschick, conseiller diplomatique du chancelier Kohl. Elle peut aussi être définie comme revendication du droit à l'autodétermination pour les citoyens de RDA, dans leur pays, dans une antre

Amorce d'une réflexion stratégique sur la nature de la «nouvelle Europe» qui pourrait naître du mouvement de démocratisation engagé à l'Est ou simple précaution de langage? Le fait est que tous les interlocuteurs allemands, qu'ils appartiennent à la majorité gouvernementale chrétienne-démocrate libérale ou à l'opposition social-démocrate, font une présentation de la «question allemande» fort éloignée de l'idée simpliste qu'on en a souvent à l'étranger. Ce n'est pas parce que les sondages montrent qu'en RFA les partisans de la réunification sont de plus en plus nombreux qu'elle est l'alpha et l'oméga de toute la politique.

## La « dérive à POnest »

Autre évidence : la « question allemande » ne se pose plus — si tant est que ce filt un jour le cas — en termes de « cavaiier seul » avec l'URSS, de « finlandisation » de la RFA ou de « dérive vers l'Est ». Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la « dérive à l'Ouest » de certains pays d'Europe centrale, avec tous les problèmes que soulève pour l'Europe occidentale et pour l'URSS cette volonté de rapprochement. Pour les milieux diri-

geants de RFA, c'est une évidence : ce mouvement n'a été rendu possible, outre la politique de M. Gorbatchev, que par l'unification de l'Europe occidentale, la création, grâce à la CEE, d'une zone de prospérité économique et de stabilité à l'onest du Vieux Continent. L'unification européenne n'est donc pas en contradiction avec la résolution de la division de l'Alfemagne,

elle en est la condition.

Mais, en même temps, cette « dérive à l'Ouest » effraie les Allemands par ses effets déstabilisateurs. Tonte l'Ostpolitik des années 70, menée par les sociaux-démocrates et finalement poursuivie par les schrétiens-démocrates, avait pour point de départ le statu quo. C'était la politique de l'après-normaissation en Tchécoslovaquie. Il était clair, alors, que l'URSS n'autoriserait aucun processus de libéralisation et d'autonomie chez ses alliés. Pour améliorer le sort des dix-sept millions d'Allemands de l'Est, il ne failait pas chercher à modifier le statu quo; il fallait le reconnaître et essayer de tirer parti de cette reconnaîssance. C'était la « politique des petits pas » chère à M. Willy Brandt, dont son anteur lui-même vient d'admettre qu'elle correspondait à une période révolue.

qu'elle correspondait à une période révolue.

Sans le reconnaître ouvertement, les Allemands reprettent ce statu quo et la stabilité qu'il engendrait dans les rapports Est-Ouest, parce qu'ils ont peur des conséquences de l'instabilité et qu'ils n'ont pas de politique adaptée aux nouvelles conditions. Ils ne sont pas les seuls, mais ils sont en première ligne. Anasi sont-ils préoccupés par la situation en RDA, qu'un expert définit comme étant « la plus stable et à la fois la plus explosive » parmi les pays socialistes. La plus stable parce que la direction du SED garde sa main de fer sur la société, la plus explosive parce que toutes les soupapes de sûreté (réception de la télévision ouest- allemande, voyages à l'Ouest, autorisation d'émigration, etc.), loin de calmer les impatiences, les ont

L'idéal, selon les milieux dirigeants de Bonn - gouvernement comme opposition - serait qu'apparaissent au sommet du parti est-allemand des forces réformistes qui condnisent le mouvement vers cette autre RDA, dans l'ordre et la stabilité. Pour ne pas gêner ce processus, il convient d'éviter toute « provocation », comme « réactiver la question allemande » ou parler de réunification. Il faut certes mettre l'accent sur les droits de l'homme, mais ne laisser aucun doute aux réformistes de l'Est sur la reconnaissance comme une réalité durable de l'Etat est-allemand.

# Une dynamique propre

La faiblesse de cette position est qu'elle ne tient pas compte de la dynamique propre du mouvement déclenché en Europe de l'Est. Certes, les réformes en Pologne sont d'autant plus acceptables pour Moscou que la RDA tient bon sur la « ligne de front », mais mil ne peut prévoir l'évolution de la situation en Allemagne de l'Est et les formes qu'y prendrait une éventnelle libéralisation.

Penser que les citoyens de l'autre côté du mur sont attachés à leur « patrie » en dehors de toute contrainte socialiste paraît un vœn pieux que les idéologues mêmes du régime n'osent pas formuler (des divergences s'expriment toutefois ouvertement en RDA parmi les contestataires, entre ceux qui veulent quitter le pays et ceux qui, notamment autour de l'Eglise évangélique, veulent le réformer de l'intérieur); croire que la libre expression d'une éventuelle revendication de réunification pourrait être longtemps contenue, uniquement pour ne pas faire peur aux voisins français, polonais et aux tuteurs soviétiques, n'est pas tenable à long terme. Affirmer que l'Etat-nation est une forme obsolète, c'est être d'abord bien optimiste et raisonner en tout cas en Européen de l'Ouest, non en membre d'un de ces peuples opprimés depuis plus de quarante ans et

pour lesquels la revendication nationale se confond avec la revendication démocratique. Quel serait d'ailleurs le statut de Berlin dans cette hypothèse de coexistence de deux Etats aliemands démocratiques ?

L'autre saiblesse tient aux conséquences que cette position « raisonnable » pourrait avoir en RFA ellemême, oà la mise entre parenthètes de la « question aliemande » pourrait nourrir les sorces extrémistes et chauvines, tels les républicains. Ce nouveau parti dirigé par un ancien Wassen SS trouve un réservoir d'électeurs dans les milieux modestes, hostiles aux résugiés venus de l'Est, et en même temps chez ses résugiés que quarante ans de socialisme n'ont pas guéri des tentations nationalistes, xénophobes, voire antisémites. Bien an contraire.

Toutes ces questions ne sont pas encore d'une brîllante actualité. Elles peuvent le devenir plus vite qu'on se l'imagine et qu'on le souhaite visiblement sur les bords du Rhin. Elles ne concernent pas seulement les Allemands, et il serait de très mauvaise politique pour les partenaires de la RFA dans la Communanté et notamment pour les Français de les laisser seuls la poser. Comme le dit l'historien Michael Stürmer « la question allemande s'appelle ainsi parce qu'elle touche d'abord les Allemands, mais en réalité c'est une question européenne ».

Les Allemands sont sûrement moins attirés vers l'Est qu'on le croit généralement; ils se demandent plutôt comment répondre à l'attraction exercée par l'Occident sur des pays qui ont en la malchance de se retrouver dans la sphère d'influence soviétique sans l'avoir voulu ni mérité. Ils ont certes des intérêts économiques et culturels dans cette Mitteleuropa, mais ils n'y sont les bienvenus qu'en tant que membres d'un ensemble plus vaste qui a nom Communauté européenne.

C'est pourquoi la définition d'une Ostpolitik commune paraît plus urgente que jamais. La diplomatie française reproche à Bonn de ne pas vouloir en eutendre parier, tandis que les Allemands affirment n'avoir jamais reçu de réponse à leurs offres de coopération dans ce domaine. Est-ce une question de préséance qui empêche Français et Allemands de se mettre ensemble an travail? Ou faut-il croire que malgré les protestations d'amitié, les vicilles suspiscions demeurent? Laisser les Allemands seuls face à ce défi, c'est en tout cas créer les meilleures conditions pour que les craintes soient justifiées.

# DANIEL VERNET.

 $x_1 = x_2 + \dots$ 

(1) Le 88º Bergedorfer Gesprächskreis, organisé par la Fondation Körber, a eu lieu récemmem à Bonn sur le thème : « Sur la vois d'une nouvelle Europe ? Perspectives pour une Ostpolitik occidentale commune », avec la participation du président de la République (édérale, M. Richard von Weizicker, de l'ancien chancelier Helmut Schmidt, de M. Horst Teitschik, conseiller diplomatique du chancelier Kohl, de M. Lawrence Eagleburger, secrétaire d'Etnt adjoint, de diplomates, d'universitaires et de journalistes, allemands, français, anglais, américains et italiens.

ettalie: Armando Verdiglione remis en libertá. — M. Armando Verdiglione, le cálèbre psychanalyste condamné à quatre ans de prison en 1986 et réincarcéré en juillet dernier dans des conditions discutables, est ressorti de prison samedi 10 juillet. Le Cour de cassation italienne a armulé la décision du tribunal d'application des peines de Milan qui avait rejezé, en juin dernier, la demende de mise en liberté provisoire de l'intellectuel. Souffrant d'anorexie, M. Verdiglione devait être hospitalisé lundi dans un établissement de Milan où il recevra is visite, mardi, de Mª Yves Jouffa, président de la Ligue française des droits de l'homme. Souteru par de nombreux intellectuels, européens et américains, le psychenalyste réclame toujours la révision de son procès. — (Corresp.)





dynamique de la liberté. Cela pro-

met des protestations vengeresses des réformateurs, qui n'ont déjà pas apprécié, samedi, la dénonciation de ceux qui cherchent à saper l'influence du parti et l'insistance

sur la nécessité du respect de

Debout sur un fil alors que les

orages se multiplient, le secrétaire général fait de l'équilibre, mais,

quand on y regarde de près, l'appel an respect de l'ordre ne vise pas seu-

an respect de l'ordre ne vise pas seu-lement grèves et manifestations, mais aussi la gabegie et la concus-sion. Quant à ce parti qu'il ne veut pas faisser prendre d'assaut, M. Gor-batchev lui a, parallèlement, envoyê des messages parfaitement limpides en faisant annoncer par le bureau

politique que le prochain plénum devrait fixer la date du prochain

congrès et que la commission de contrôle aliait examiner la responsa-

des ministères dans les irrégularités

de la production et de l'approvision-

vont être constitués sur les « sabo-

tages » conservateurs et que, dans la perspective du congrès, chacun va

devoir se prononcer pour ou contre

Maigré toutes leurs réserves, les réformateurs sont par définition pour. Quant aux conservateurs, il

leur est jusqu'à présent difficile de

s'attaquer nommément au secrétaire général, car, lorsque M. Gorbatchev

dit : • Oui, la perestroïka se déroule difficilement. [...] Mais elle a rendu

au grand pays le sens de la dignité et redonne aux Soviétiques le senti-

ment de la liberté », une énorme

Le secrétaire général a inauguré une difficile rentrée par un médiocre

discours, mais il sait où il va et n'a

Le Mouvement a élu dimanche

comme président, à une très

grande majorité, le poète Ivan

Dratch, membre du parti mais

jouissant d'une forte autorité, et

« fin politique », ont dit des acti-

vistes ukrainiens. Une élection

hautement symbolique car sa can-

didature comme député, au prin-

temps dernier, avait été deux fois

bloquée par les autorités, susci-

tant des manifestations de protes-

Le thème de la - souveraineté

politique, économique et cultu-

relle . a été développé par tous

les intervenants, mais un seul

d'entre eux a évoqué l'indépen-

Les débats se sont néanmoins

animés lors de la discussion du

point du programme concernant

les rapports avec Moscou. Il fut

finalement décidé d'ajouter aux

objectifs du Mouvement - la

signature d'un nouvel accord

régissant les rapports entre les

Républiques soviétiques ».

dance de l'Ukraine.

tation à Kiev et surtout à Lvov.

BERNARD GUETTA

majorité du pays est d'accord.

M. Gorbatchev.

Cela veut dire que des dossiers

bilité des dirigeants commun

A A STATE payment on the ... 42 43 mm Replanate 4 7 

spiritual const A 150

\*\*\*\*\*

FFE 2. 16 .. - August 2000 . . . . . . THREE CONTRACTOR Street .

20 Att.

Mary State of the Control girla Salah Baran # 2 10 miles distant 41 At 1 14

AND COMPA guide . -3448 a . . . . 1,000

\$c4 ..... - marine and the 14-4 7 Same of the Con---

Transit de Em ge deplete

Secretary of the second

100

The second secon

to all the same

California Commercial

June Service

สาขอดีวิจ

""不是

19.3

1. THE REPORT OF

1.5 (75)

To be

1 2 2 2

TO NOTE:

\* 2 mm

No. of Concession

er i de le company 📦 

1 - 1 - 1 - 27 P

1000

8.51.30

1000

•

1.50

اعتدام الما

7.182

4747 Table

THE PERSON SERVICES AND LABOUR.

MAN .

المحافظ برالهلأ Apply tasks to the

THEN ! we was to -

Sample of the

UNITED IN 250 m; 147 2. . . v. —

443 . 2 .

wt 100 1

Switch A . . . . Sales and the sales and the sales are

E4 14 14 .

BRÊME

医腹切除 医正线 を指しなない 一へ

Saland a said to a second

# M. Helmut Kohl veut mobiliser

the second secon

bre 1990 est parsemé d'épreuves dif-

du Bade-Wurtemberg, ou M™ Rite Süssmuth, présidente du Bundestag, ne cachaient pas que si cette ten-dance se confirmait, la « question

du chancelier - se poserait inélucta-

blement. Dans les couloirs de la

Konrad-Adenauer Haus, le siège de

la CDU à Bonn, des complots se tra-

maient, et l'on attendait avec

anxiété les résultats des élections

européennes pour passer à l'action. Hehmur Kohl a été sauvé de jus-

tesse : le score de la CDU était peu reluisant (38 %), mais l'humiliation suprême lui était épargnée : être

Heimut Kohl pouvait passer à la contre-attaque. A son retour de

du travail et de la politique

sociale, à propos de l'avenir qui

s'ouvre à la Pologne et que per-

sonne ici ne s'aviserait de pro-

En T-shirt et blauson.

M. Jacek Huron, cinquante-cinq

rité, a passé haut la main, diman-

che 10 septembre, le test des

commissions parlementaires,

contrairement à trois de ses col-

lèques dont les candidatures ont

été désapprouvées. Il s'agit de

deux membres du Parti paysan

(ZSL), M. Czeslaw Janicki.

nommé vice-premier ministre et

ministre de l'agriculture, et

M. Andrzej Kosiniak-Kamysz,

ministre de la senté, ainsi que du

seul ministre membre de Solida-

rité rurale, M. Artur Balasz,

chargé des affaires sociales du

L'avis des commissions

n'étant pas contraignant, le pre-

mier ministre, M. Tadeusz Mazo-

wiecki, ne devait cependant pas

avoir à remanier son gouverne-

ment avant de le soumetttre,

marti, au vote de la Diète (parle-

Les auditions des commis-

sions, qui devaient prendre fin

lundi, ont permis d'ébaucher,

depuis vendredi, les grandes lignes de ce que devrait être une

Pologne nouvelle. Si les ministres

tiennent leurs promesses, un cer-

tain nombre de transformations

radicales devraient, en effet,

intervenir. Le ministre de la

culture, M= Izabella Cywinska,

s'est, par exemple, prononcés

pour l'abolition de la censure et

pour un marché libre du papier et

de l'édition. Le ministre des com-

monications, M. Marek

Kucharski, a promis que, s'il

n'arrivait pas à faire fonctionner

le téléphone (une véritable catas-

trophe actuellement) et les télé-

communications « comme en

Occident», il perdrait son minis-

tère. Le ministre de l'industrie,

M. Tadeusz Syryjczyk, s'est

déclaré partisan de privatisa-

And the second s

ans, l'un des vedettes de Solide

dépassé par le SPD.

VARSOVIE

mettre radioux.

secteur rural.

ment).

de l'année prochaine.

son parti pour sa réélection Ruhe. Le renvoi de M. Geissler provoque un tollé chez les barons et voque un tollé chez les barons et dans la « gauche » du parti dont il était devenu le porte-drapeau. Mais la révolte fait long feu : faute de solution de rechange, les hiérarques de la CDU, à l'image des « rénovateurs » de l'opposition française, de notre envoyé spécial Le Parti chrétien-démocrate a choisi de tenir ses assises dans une terre qui ne lui est pas favorable : la ville hanséatique de Brême, place fonte du SPD depuis des décennies. Il doit procéder au renouvellement des instances dirigeantes du parti et donner le coup d'envoi à une année coditione particulièrement chargée.

RFA: le congrès de la CDU à Brême

de promesses du chancelier assurant que, dans l'avenir,il donnerait un caractère plus collégial à la direc-tion du parti. politique particulièrement chargée. Le parcours d'obstacles qui conduit aux élections législatives de décem-

rentrent dans le rang, se satifaisant

La question

ficiles pour le parti du chancelier ; élections municipales en Rhéname-Westphalie le 1<sup>er</sup> octobre, élections régionales dans ce même Land, en Sarre et en Basse-Saxe au printemps allemande Un certain nombre de délégués exprimeront sans doute à Brême eur amertame d'avoir vu le chancelier se séparer d'un homme, M. Geissler, qui avait réussi à moderniser l'image du parti, à le rendre attractif pour les conches nouvelles, techniciennes et urbanisées, Mais nécessité faisant loi, cette Le chancelier Kohl, seul candidat à sa propre succession, a décidé de faire de cette CDU qu'il dirige depuis maintenant plus de quinze ans une machine entirement consagrogne ne devrait se manifester que crée à un seul objectif : son maintien à la chancellerie Démoralisée par la série de défaites électorales subjes par un score plus réduit qu'à l'accoutumée pour l'élection du pré-sident du parti. M. Geissler sera de en 1988 (perte de la majorité à Berlin-Ouest, de la mairie de Francson coté candidat à l'un des sept postes de vice-président, pour les-quels se sont manifestés neuf candi-dats. Sa performance donnera la Bern-Ouest, de la maure de Franc-fort et médiocre performance aux élections européennes), la CDU était en proie aux états d'âme. Ses principaux barons, comme M. Lothar Spath, ministre président mesure de son influence récile dans un parti où il compte autant de sup-

> Les événements qui se déroulent à Budapest et en RDA auront un echo certain : la question allemande qui revient à l'ordre du jour tiendra, une grande place dans les deux discours les plus attendus, celui du chancelier, qui vient de déclarer que « la solution de la question allemande se rapprochait . et celui du nou-veau secrétaire général, M. Volker Rühe, un spécialiste des relations interallemandes et des problèmes des relations avec l'Est. La CDU va tenter d'utiliser cette résurgence de la question nationale pour contrer

porters fervents que d'ennemis irré-

les Républicains, ce parti d'extrême droite dont la montée récente n'est pas étrangère aux déboires électo-

# vacances, il limoge le secrétaire général du parti, M. Heiner Geiss-ler, et propose pour son remplace-ment un de ses fidèles, M. Volker LUC ROSENZWEIG.

POLOGNE Professions de foi des ministres

devant les commissions parlementaires extérieur, M. Marin Swiecicki, membre du POUP, a appelé de ses vœux la conventibilité du de notre envoyée spéciale zioty et l'afflux de capitaux « Je ne sais pas si ce sera mieux. mais ce sera plus gai », a résumé M. Jacok Kuron, futur minisitre

théoriquement possible », a-t-il

Questions personnelles

Le premier ministre a d'ailleurs reçu, samedi 9 septembre, les représentants des principaux mouvements politiques non représentés au Parlement : la KPN (Confédération pour une Pologne indépendants, droits nationaliste), le Parti du travail

personne ne puisse monopoliser

le pouvoir ».

nationaliste modérée) et le Parti

SYLVIE KAUFFMANN. (1) Selon le ministre, il y a en (1) Seson se munstre, il y a én Pologne 200 000 Ukrainiens, 180 000 Biélorusses, 30 000 Tchè-ques, 15 000 juifs, 7 500 Lituanieus et 2 500 Allemands.

étrangers en Pologne. « Peut-on envisager de vendre les acieries de Nows-Huta à Krupp ? s, lui demanda un député. « C'est

Le général Kiszczak, ministre de l'intérieur, après avoir promis de supprimer certaines activités de la police politique cinedapteins », a souhaité la création d'une commission pour les minorités nationales, eun problème qu'on ne peut plus ignorer » (1). Le général Kiszczak s'est aussi prêté de bonne grâce aux questions personnelles, révélant qu'il même femme, que sa fille vivait à Londres avec son mari, conseil Pologne, qu'il aveit un compte en

dollars, aucune économie en ziotys et vingt-cinq vaches offertes per un industriel alle-De son côté, M. Lach Waless, de retour d'une visite en RFA qui l'a fortement impressionné, a averti que le gouvernement ne se laisserait pas faire si les communistes e lui mettalent des bâtons dans les roues ». Le président de Solidarité a souhaité que le gouvernement favorise l'émergence du multipartisme, « afin que plus

(démocrate chrétien), le mouvement Jeune Pologne (droite

ques et politiques », principalement caractérisé par l'adoption de lois sur la propriété, la terre et les baux agri-MARCHAIS VOUS'

choc et il sera accompagné, a pour-suivi M. Gorbatchev, d'« un appro-

fondissement des réformes économi



Il s'agit, à expliqué le secrétaire général, d'affirmer « la variésé des formes socialistes de propriété », et « une nouvelle loi sur l'entreprise » devrait ainsi « créer l'égalité dans les conditions de gestion - des sec-teurs d'Etat et coopératif. La semaine où les syndicats officiels demandent la liquidation des coopé-ratives, vingt-quatre heures après que M. Ligatchev, chef de file des

M. Boris Eltsine

aux Etats-Unis

« Prendre

ce qui est positif

sable et que les réformateurs les plus andacieux n'en finissent plus de courir après l'événement. Alors que nombre de ses partisans le pressent de s'affranchir de la tutelle du parti et de frapper un comp psychologique en se faisant, comme chef d'Etat, donner les pleins pouvoirs par le Parlement, M. Gorbatchev a choisi plus pru-demment de décevoir chacun à défaut de pouvoir contenter tout le monde. Il a, autrement dit, parié sur le développement de sa politique centriste – celle qu'il a adoptée

depuis le lancement, il y a quinze mois, de ses réformes politiques et celle qui n'a cessé, de fait, d'élargir le champ des libertés à l'Est. A sa ganche, il a ainsi offert une insistance très marquée sur la pour-suite des réformes. A sa droite, il a promis de ne pas laisser défaire le parti, dont « le rôle, a-t-il dit, de force unifiante d'avant-garde de la société est irremplaçable ». Et quant à la majorité du pays, tous ceux qui voudraient bien le changement mais qui ont peur de ses consé-

quences, il l'a assurée qu'il n'ignorait rien de ses craintes et se portait garant de la réforme sans chaos.

« Des étapes, des délais » risant à l'assainissement de l'économie avant tout par la normalisation du marché ». Cels annonce-t-il des décisions aussi radicales qu'un échange de billets on une augmenta-tion massive des prix ? On l'ignore, mais le chef de l'Etat a, en tout cas, laissé prévoir le recours à de grands remèdes en déclarant que ce pro-gramme comporterait des points

jan. - Des représentants du Front populaire et des autorités d'Azerbaidian ont annoncé, dimancha 10 septembre, à la rélévision locale, la suspension de la grève lancée par le Front une samaine auparavant (le Monde du samedi 9 septembre), a déclaré par téléphone à l'AFP la porte-parole du mouvement. Un coord en quatre points, diffusé par la télévision locale, prévoit la prochaine reconnaissance officielle du Front et la participation de ses représentante à la session extraordinaire ainsi qu'à l'élaboration de projets de lois devant être soumis au Parlement. Le Front souhaite notamment que à l'exemple de l'Estorie, l'Azerbaidian proclame un droit de veto sur les lois de l'URSS, qui jouerait notamment en cas de solution imposée par Moscou sur le Haut-

Karabakh. - (AFP.)

# M. Gorbatchev annonce un programme d'assainissement comportant des points « douloureux, impopulaires, difficiles » teurs tout en ouvrant la porte à une

étapes, des délais et des responsabilités - à tous les niveaux. D'une manière ou d'une autre, l'URSS s'achemine vers un traitement de

de notre correspondant Les Allemands de l'Est passent à Les Allemands de l'Est passent à l'Ouest et la Hongrie avec eux. La Pologne démantèle son appareil répressif. L'Ukraine, à son tour, se dote d'un Mouvement populaire pour la perestroika, qui demande la démission de M. Chtcherbitski, premier secrétaire de la République et mer secretaire de la Republique et dernier brejnévien du bureau politique. A Moscou même, les employés du mêtro forment un comité de grève pour danner à réfléchir à leur direction. Le Caucase continue de s'enfoncer dans les tensions nationalistes. Les Baltes préparent de nouvelles manifestations et Nouv Mir velles manifestations et Novy Mir

MOSCOU

annonce la sortie de toutes les œuvres majeures de Soljenitsyne. Bref, dans ses frontières comme à set marges, tout l'empire bouillonne, mais, rentrant, samedi 9 septembre, de vacances, M. Gorbatchev est apparu à la télévision pour dire Nous le savons tous - que la situation n'était - pas simple », mais qu'il ne céderait ni aux pressions conservatrices - ni aux pressions
 conservatrices - ni aux pressions
 gauchistes -. Lu, et mal lu, en
ouverture du grand journal du soir,
ce discours avait quelque chose d'irréel tant ce pays, tous courants confondus, attend aujourd'hui des décisions tranchées, de la vigueur,

Poursuite

d'une politique centriste

Ce n'est même plus que l'on veuille donner plus d'ampieur aux réformes ou les stopper net. Ce clivage-là existe plus que jamais, mais l'accélération de l'implosion du système a en fait jeté tout le monde dans un commun désarrol. Ni à gau-che ni à droite, on ne sait plus très conservateurs, cut, une nouvelle fois, bien que dire, tant il est vrai que la dénancé « les forces qui cherchent à créer la propriété privée et développure et simple restauration du sys-tème semble de plus en plus irréali-

> dans l'expérience démocratique américaine » New-York (AFP). - Arrivé samedi 9 septembre à New-York, M. Boris Eltsine, l'un des chefs de file des réformateurs en URSS et député de Moscou au Soviet suprême, a donné dimanche une imerview à la chaîne de télévision ment déclaré : - Nous devons prendre ce qui est positif dans l'expé-

rience soviétique et ce qui a été positif dans les expériences des autres pays socialistes, ce qui est positif dans l'expérience démocratique américaine, vieille de plus de deux cents ans, et sur cette base créer un nouveau modèle de socia-Le député soviétique a estimé que M. Gorbatchev avait « raté quelques occasions d'accélérer la perestroïka. « Naturellement, a-t-il dit, un mouvement est né de la base, sous la forme de grèves, traduisant un mécontentement - à l'égard des dirigeants soviétiques, y compris M. Gorbatchev .. « Si la situation

empire - et je pense qu'elle va

empirer – sa popularité et son autorité vont sans aucun doute

continuer à diminuer », a-t-il ajouté.

« Sauver

la perestroika » douloureux, impopulaires, difficiles » et que » la société ne serait pas d'accord » s'il ne fixait pas » des Il s'est cependant déclaré convaince que M. Gorbatchev a beaucoup fait pour la démocratisation du pays - et qu'- il conser-vera sa position de leader -. Fin de la grève en Azerbaïd-Lors d'une conférence de presse, dimanche après midi à New-York, M. Elstine a, d'autre part, indiqué qu'il espérait rencontrer le président George Bush pendant son sejour

des mesures destinées à sauver la perestroïka ». Dans une interview publiée samedi par le Washington Post, M. Eltsine avait par ailleurs déclaré : « Nos réformes sont au point mort, l'économie est en crise, du Parlement local, la 15 septembre, | les finances aussi, le Parti communiste aussi, et les problèmes nationalistes également. Le standard de vie n'a pas progresse d'un pouce après quatre ans de perestrotka (...). Il est temps que Mikhail Gorbatchev rende compte de ses quatre ans (à le tête du Kremlin) et qu'il nous dise pourquoi la

situation ne s'est pas améliorée ».

pour examiner avec lui comment les Etats-Unis - pourraient participer à

M. Gorbatchev d'aurait pu dire plus clairement à quel camp il appar-

La perspective du congrès du parti

Sur l'autre sujet explosif, celui des nationalités, M. Gorbatchev a d'ailleurs annoncé - des lois de LA SÉRIE HOIRE CONTINUE!

grande portée économique et politi-que » et « des décisions de principe

question des nationalités, il ne s'agit pas là uniquement de paroles, mais il reste à voir, bien sûr, ce que sera le contenu exact de ces nouvelles lois.

Or il y a tout à parier que M. Gor-batchev dosera l'audace de manière à éviter l'insurrection des conserva-

sur la réforme de la Fédération

soviétique ». A quelques semaines de la reprise des travaux du congrès

et à quelques jours d'un plénum du comité central consacré à cette

A Kiev Appel à la démission du chef du PC ukrainien

Vladimir Chtcherbitski, a été le moment fort du congrès constitutif du Mouvement populaire d'Ukraine pour la perestroika (ROUKH), qui s'est achevé, dimanche 10 septembre, à Kiev. L'appel à la démission de CBS au cours de laquelle il a notam- | M. Chtcherbitski, ainsi que dde la présidente du Parlement, Mª Valentina Chevtchenko, bien que rédigé en termes prudents,

Moscou (AFP). - Un appel à

la démission du chef du Parti

communiste d'Ukraine, le vieux

brejnévien du bureau politique

d'Ukraine au nouveau Parlement soviétique, dont trente-deux assistent au congrès du Mouvement. Lu samedi soir à la tribune, il a été accueilli par des ovations, mais n'a pas été endossé par le Monvement, car, selon ses porte-

parole, ce sujet « concerne la vie

intérieure du parti ».

n'a été signé que par dix-huit des

quelque trois cents députés

# 3º CYCLE NATIONAL

- Filière Ingénierie d'Affaires - Filière Management avancé - Filière Marketing pharmaceutique Réservées aux : Ingénieurs, Pharmaciens,



Médecins, Architectes, I.E.P., Maîtrises,

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION Fushismment fibre d'enscirement aucérie 123 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS

UNE PRESENCE MONDIALE

TEL.: 45.53.60:00 - POSTE 1200 MINITEL 16 16 ISG

# CAMBODGE: à quelques semaines de la fin du retrait vietnamien

# Trois cent mille réfugiés menacés de rapatriement forcé

BANGKOK de notre envoyé spécial

règne parmi les quelque trois cent mille réfugiés cambodgiens qui croupissent dans des camps situés sur la frontière entre la Thailancie et jeur pays. Avec le retrait total des troupes vietnemiernes du Cambadge annoncé pour la fin de ce mois — le 27 septembre, — ils sons menacés de rapatriement forcé. La résistance kinnère, notamment Kinmers rouges, entend en effet. en transférer au moins une partie occuper dans l'Ouest cambodgier sprès l'évacuation de l'artillerie

Ces gens, qui ant fui le Cambodge lors de l'intervention vietle statut de réfugiés mais acule ment celui de « personnes déplsrecoivent une assistance de l'ONU per le biais d'un organisme spé-cial, l'UNBRO (Opération d'aide frontalière des Nations unles). Mais ni l'UNBRO ni aucun autre organisme d'aide n'ent accès aux queique cinquante mille civils enfermés dans des camps contrôlés par les Khmers rouges. Tous les camps, sous l'autorité thailandaise, sont administrés per les mouvements de la régistance

Celui de Sita-2, où s'entassent cant quarante mille personnes dans des paillotes élevées en 1985, est sous le contrôle du FNLPK (Front national de libéra-tion du pauple (dumer), la faction de M. Son Sann. Dans ce ghetto de boue et de torchis, la grenade s'achète 2 F et le fusil automat que 5 F. La vie y est régie par des gangs, les meurtres y sont fréquants et chacun se terre chez soi à la tombée de la nuit. Le camp est situé à 2 kilomètres de le fron-

## Recrutement des jeunes

Certains chefs militaires du FNLPK ont déjà dressé des plans de réinstallation au Cambodge de cette population permi laquelle ile recrutant depuis dix ans leurs soldata. Pour leur part, les Khmers rouges ant, depuis le début de 1989, tenté de réinstaller en territoire cambodgien plusieurs mil-liers de civile sous leur contrôle.

transferts ont apparenment tourné au désastre en raison de l'intervention de l'artillarie viatramienne et parce que, du côté transformée en un vaste champ

forcés n'est donc pas prise à la légère par les organisations humanitaires qui assurent la survie de ces réfugiés. Si les Vietne-mions se retirent, la résistance aura besoin de prouver rapide-ment qu'elle contrôle, face au régime de Phnom-Penh, une par-Jusqu'ici, souls les Khmers rouges pauvent s'en prévaloir,

tours de munitions à travers les champs de mines et de cha trappes of mines or de chausse-trappes. A Site-2, la loi du plus fort règne. Il y est d'autant plus difficile d'y faire respecter l'ordne que les soldats du FMLPK circuient apparemment librement entre

## Population d'origine paysame

la frontière forment, pour l'ins-tant, le seul réservoir humain de



est vrai dépeuplées - des Cardamomes, la chaîne des montagnes du Sud-Ouest cambodgien où se seraient retranchés plusieurs milliers de leurs partisans armés.

D'un autre côté, la résistance a plus que iamais besoin de recruter. De 650 à 1 000 jeunes gens ont été retirés de l'école à Site-B - le camp civil des alhanoukistes, qui compte un peu plus de 60 000 habitants - pour une destination inconvue. Les aurorités du camo - le mieux tenu et le plus discipliné de la frontière ont rétorqué, quand la nouvelle a de camping. Les jeunes, ont-elles affirmé, seront de retour dans qualques semaines.

pratiques sont courantes depuis longtemps. Chez les Khmers rouges, femmes at enfants sont Prement utilisés comme porréduite depuis dix ans à l'assistanat et encombrée d'anfants néa dans des camps entourés de barbelés, où la présence d'organisa-tions humanitaires n'est autorisée

Dens l'hypothèse d'un accord à la Conférence internationale sur la Cambodge réunie le mois der-nier à Paris, l'ONU avait déjà commencé à préparer des plans de repetriement, une opération feu, aureit été très délicate. Dénormais, faute d'un accord, les factions cambodgiennes devraient novembre à mai, qui s'annonce sangiante cette année. La résistance doit prouver que, sans la protection vietnamienne, les forces de Phnom-Penh ne feront pes le poids. Recrutements et renatriaments forcés sont donc. plus que jamais, à l'ordre du jour.

JEAN-CLAUDE POMONTIL

# Trois mois de répression en Chine

# Les cent jours de Pékin

(Suite de la première page.)

Les gens s'assoient au bord du trottoir, bavardent comme si de rien n'était. Les vieux apportent leur tabouret, passent la soirée à s'éventer en silence, le regard dénné d'hostilité pour l'homme de troupe, mais impénétrable quant su jugement politique qu'ils tirent de cette affaire.

Parfois, la conversation entre les soldats et la population s'engage, sans animosité. Chacun sait bien sans animonte. Chacun sant bien que les acteurs de la tragédie étaient des pions dans une partie politique qui les dépassait. Etrange ville, qui laisse l'observateur étranger lire de manière ansai physique-ment évidente la maladie politique da pays sur quelques symboliques plantons disposés en quelques sures points, mais chargés d'Histoira...

## L'impatience des militaires

Devant tant de calme apparent, les « béros » se demandent ce qu'ils font encore là, plantés sur le macadam de la plus grande place du monde ou aux quelques carre-fours désignés comme stratégiques dans une « guerre » dont l'ennemi se cache tant qu'on doute de son existence. On le soupcomait sans en avoir la preuve matérielle, la presse officielle l'a confirmé avec une franchise inaccoutumée : l'armée commence à s'impatienter du rôle qu'on lui fait jouer à Pékin à des fins politiques sous convert de latte contre les animateurs de la « rébellion

Le malaise au sein de la troupe, au moment où M. Li Peng franchit le cap de ses cent premiers jours au pouvoir depais la mit fatale du 3 juin, a pris des proportions suffi-santes pour que le Quotidien de l'ormée de libération, organe des militaires, mette en garde contre une variété étendue de cas d'indiscipline on de comportements cronts: « Certains pensent que, piasque la rébellion a été écraste et que la situation s'est déta et que la situation s'att detentité, nous s'avons plus qu'à réntrer chez sous. » D'antres soldata « font les fiers » pour avoir sauvé le régime, d'autres encore « out peur des difficultés », la chaieur en particulier, et certains commencent à permissions qui les empêchent de vaquer à leurs affaires familiales.

Plus grave, des « problèmes concrets » non précisés se sont fait jour entre les troupes régulière-ment stationnées à Pékin et celles venues du reste du pays. Il s'agit vraisemblablement de disputes por-tant sur des questions matérielles comme l'attribution de locaux. Le

commandement supérieur paye là le prix de sa décision, de nature politique, d'avoir fait participer à la répression des unités régionales.

Car tontes les indications recueillies par des experts mili-taires occidentaux tendent à démentir les informations qui avaient circulé dans les heures chaudes de la répression sur la responsabilité unique de quelques unités dans la prise de contrôle de la ville. En mêlant toute l'armée à l'opération, le commandement a l'opération, le commandement a vouln la «modiller» de façon à éviter la guerre civile. Aujourd'hui, il doit faire cohabiter, dans des il dont laire conactier, dans les conditions nécessairement improvisées, des hommes dont la loyanté va souvezt plus au chef d'unité ou au régiment qu'au haut commandement, originaires de provinces au régionalisme parfois marqué, parlant la langue nationale, dans certains cas, avec un acceut difficile à commande

Enfin, l'article du journal de l'armée faisait état d'un autre niveau de désaccords, entre comques, les priorités des premiers ne coincidant pas nécessairement avec celles des seconds. D'où la nécessité, soulignée avec insistance, d'« unifier l'idéologie des officiers d'« unifier l'idéologie des officiers et des soldats » autour des ordres émis par le Parti communiste. A commencer par celui-ci : préparez-vous à « une lutte complexe et de longue durée » car « la victoire complète n'a pas encore été rem-portée et la tâche qui repose sur vos épaules est encore lourde ». En d'autres termes ; la loi martiale va durer.

## Prolongation de la loi martiale

Divers responsables chinois, en particulier des diplomates, ont confirmé à des interlocuteurs occidentaux ces derniers temps que M. Li Peug souhairait prolonger l'état d'exception pendant plusieurs mois, de préférence jusqu'aux Jeux ssistiques qui doivest se tenir en septembre 1990. Les organisatesra de ces Jenz enz-mêmes out clairement laiseé entendre qu'il fallait envisager l'éventualité de voir les sthictes se mesurer sous la protec-tion des Kalachnikov...

La raison de l'obstination prêtée au premier ministre est évidente : la répression et l'éviction du socréla répression et l'éviction du secré-taire général libéral du parti, M. Zhao Ziyang, n'ont rien réglé des problèmes politiques, économi-ques et sociaux qui avaient donné lieu à la crise. La meilleure preuve en est peut-être que M. Li Peng ait dû se résoudre au début du mois à se déburrasser du ministre de la colture M. Weng Mens en de la culture, M. Wang Meng, en accédant à son désir de démissionner. Ce faisant, et malgré les efforts de la propagande pour préefforts de la propagande pour pré-senter ce départ comme une affaire non politique, le premier ministre a implicitement reconnu que l'unanimité ne régnait pas au sein de son gouvernement. Rien n'indique pour le moment que l'inflation, dont M. Li Peng n'hésite pas à rendre M. Zhao res-ponsable, ait été jugulée, et l'on est conscient désormais à Pékin que

Elles sont généralement effectuées sur un ton modéré qui rémoigne des désaccords pouvant exister avec son bouillant premier minis-tre, numéro deux du parti, allié aux «dura» de la vieille garde. Le dernier grand joneur de cette par-tie, M. Qiao Shi, chef de la police,

# Les enjeux économiques, mais aussi tuiturels et politiques de la conquête du partir es pounques de la conquerte du pesté forau sont considérables, an Marce, en Algérie et en Tunisle. Ques-les sont les forces en présence, les stra-tégles, les percéss, les resonables ?

Une enquête dans le suméro de septembr & Azabies en kiosques et en librairies 78, rue Jouttroy 75017 Parie

terrain de la propagande et faire semblant de gouverner, tandis que les hommes de la génération historique sont encore là, les second rôles chargés des bases besognes : tels M. Song Ping, auteur d'un appel à l'épuration du parti, ou M. Li Ruihuan, infatigable croisé parti à la chasse aux publications pornographiques » on assimilées : celui de la sécurité publique, M. Wang Fang, qui ne semble pas avoir souffert de la participation de ses propres cadets aux manifes tations du printemps.

Une circulaire gouverneme du 3 septembre autorise la police à procéder à des vérifications d'identité à tout moment de manière « à de leurs activités politiques, économiques et autres, et à garantir leurs droits légaux ». En clair : à s'assurer que tout le monde mar-

## A la plage...

Par tous ces aspects, encore plus que par la résurrection de slogans éculés aux relents maoistes, on se croirait à la veille de la révolution culturelle. A une absence près : celle d'un Mao. La popularité de M. Deng Xiaoping est en chute libro - en ville en tout cas - et le régime semble être resté assez raisonnable pour ne pas vouloir lancer les paysans dans une agitation politique stérile dont personne ne veut entendre parler dans le monde

La campagne contre la corrup-tion est l'expression paradoxale de l'impasse dans laquelle le régime s'est enfermé. M. Zhao n'est pas loin de se voir accusé d'avoir favorisé les concussionnaires que dénonçaient les manifestants du printemps. Les autorités de la tendance dure font ainsi mine de satisfaire une exigence de ces derniera alors même qu'elles les ren-dent responsables de l'insurrection. Le campagne semble menée sur une échelle sans précédent. Il n'est pas de province où l'on ne découvre miraculeusement quelques cen-taines de fonctionnaires véreux. Pourtant, pas un seul « gros pois-son » n's été ferré. Pour l'hosume

Par contre, le sonci de blanchir la direction de l'accusation d'effairismo familial a poussó les autorités à adopter une mesure dont les conséquences pourraient tourner à leur désavantage : à présent que les fils de dirigeants n'ont plus le droit - théoriquement, en tout cas - d'occuper des fonctions dans des firmes commerciales, on voit mel ce qui les empêchera de se lancer dans la scule occupation qui soit désormais à leur portée, la politique. Or il est de notoriété publique que cette progéniture de la généra-tion de la Longue Marche est loin de penser dans les mêmes termes stalinions que M. Li Peng et les forces vicillissantes sur lesquelles il

Peut-être ce contexte familiai contribue-t-il à expliquer la surprenante résistance dont la bureaucratie a fait preuve, pendant ces cent premiers jours de rectification idéologique, à la purge qu'on von-lait une nouvelle fois lui imposer d'en haut. Certains Chinois n'hésitent pas à tenir leurs connaissances étrangères informées, au besoin par le canal du téléphone pourtant sur écoute, des derniers développements de la campagne politique au sein de leur organisme de travail. Ceux qui ont connu les années noires du maoisme ne se privent pas de commentaires sarcastiques sur l'anachronisme de ces l'industrie militaire, sans doute un des secteurs les plus représentatifs de la nouvelle société en cours de gestation, tournée vers l'Occident, on ne se prive pas à l'occasion de gestes de défi.

C'est ainsi que le chef d'état-major de l'armée, le général Chi Haotian, a en récemment la surprise de constater, en arrivant à Bangkok, que les bureaux de repré-sentation de l'une des plus grosses firmes chinoises d'armements avaient mis la clé sous le paillasson pendant la durée de son séjour, sous prétexte d'une importante réunion dans la station balnéaire de Pattaya. Explication : le général Chi passe pour être allié par mariage à la famille de M. Li Peng, et la firme en question est plutôt proche des libéraux ten-dance Zhao Ziyang.

FRANCIS DERON.

# Proche-Orient

# LIBAN

Reprise des duels d'artillerie

Beyrouth (Reuter, AFP). - De cleuts duels d'artillerie ont éclaté, dimanche 10 septembre, dans la région de Beyrouth, trois jours avant la réunion du comité tripartite de la Ligue arabe (Algérie, Maroc, Arabie saoudite) qui doit tenter de relancer ses efforts de paix an Liban. Ces duels d'artille-rie entre unités chrétiennes du général Michel Aoun et forces syro-musulmanes ont fait an moins trois morts et sept blessés dans les secteurs chrétien et musulman de

Selon des sources proches des services de sécurité, des affrontements out également opposé les forces des deux camps dans la région de Sonk-el-Gharb, au sudest de Bevrouth et sur les hanteurs du Dowar, au nord-est. Des obus syriens de gros calibre sont tombés près du palais présidentiel où le énéral a ses quartiers.

Par ailleurs, le patriarche maro-nite, Mgr Nasrallah Sfeir, chef spi-rituel de la communauté maronite, a « déploré », dans son homélie icale, l'évacuation, mercredi par les Etats-Unis de son ambassade zu Liban, située dans le « pays chrétien ». « C'est un événement déplorable pour le Liban, qui a perdu de l'Intérês aux yeux de l'un des plus importants centres de décision dans le monde, mais aussi pour les Etats-Utis, dont l'absence au Liban leur fait perdre de leur rayonnement et de leurs responsa-bilités », a estimé Mgr Sfeir.

# Entrée dans son vingt-deuxième mois

# L'intifada ne montre aucun signe d'essoufflement

JÉRUSALEM de notre correspondant

Lors de la réunion hebdomadaire Lors de la réunion hebdomsdaire du gouvernement, dimanche 10 septembre, le chef de l'état-major adjoint, le général Ehud Barak, a prévenn les ministres : les incidents dans les territoires occupés se multiplient. Le message aura sans douts en raison des illusions que penvent entretenir certains membres du gouvernement, qui, çà et là, parient encore sur l'« essoufflement prochoin » d'un soulèvement entre ce west-end dans aon vingt-denxième.

moss.

Les chiffres parlent d'euxmêmes : treute et un Palestiniens
tués en juillet dans des affrontements avec l'armée, treute au mois
d'août. Le rythme des décès ne s'est
ancanement ralenti au cours des
premières journées de septembre.
En témoigne le bilan caregistré à
l'assue d'un nouveau week-end de
violences en Cisjordanie et à Gaza :
un Palestinien — âgé de onze ans —
tué samedi au cours d'affrontements
avec l'armée et cinq autres dimanche, faisant de cette dernière journée une des plus sanglantes que le
soulèvement ait commes depuis pinsieurs mois.

siems mois. sieurs mois.

Les heurts les plus graves ont en lieu à Naplouse. À peine un couvrefeu d'une semaine venait-il d'être 
levé dans la grande ville du nord de 
la Cisjordanie qu'une patronille était 
attaquée à compa de coktaits mototov. Selon les porte-parole officiels, 
un officier a ouvert le feu tuant un 
jeune homme de dix-neuf aus. 
L'annonce de cette mort a provoqué 
une bataille rangée entre l'armée et 
plusieurs groupes de manifestants. iours groupes de manifestants.

An moins une dizaine d'entre eux ont été blossés par des tirs à balles réelles, dont un enfant de seize mois touché à un œil. Le couvre-feu a été rétabli à Naplouse,où de nombroux habitants accusent les soldats d'avrie adonté un companyement d'avoir adopté un comportement particulièrement brutal durant toute la semaine passée.

# en série

Pas de répit, non plus, dans la intte que les militants nationalistes mènent contre les « collaborateurs » palestiniens de l'administration isractionne dans les territoires. Dans la seule journée de samedi, le secré-la seule journée de samedi, le secré-taire de la mairie de Kalkilya, en Cisjordanie, a été assassiné et deux autres « collaborateurs », ou pré-tendus tels, bathus à mort à Gaza. tendus tels, battus à mort à Gaza.

En Israel, la journée de samedi avait été marquée par une nouvelle agression courre un chauffeur de bus de la compagnie nationale Egged. L'attentat a en lien en fin d'après-midi, sur le parcours Tel-Aviv-Jérusalem, à l'endroit même où, le 6 juillet dernier, une précédeate attaque avait provoqué la chute deus un ravin d'un bus de la même ligne — la 405. — et la mort

chute dans un ravin d'un bus de la même ligne — la 405, — et la mort de seize personnes. Selon la police et les passagers, un Palestinien, hurlant: «Allah ou Akbar!» (Dieu est grand), s'est rué sur le chauffeur, le blessant de plusieurs comps de coutean. Le chauffeur a réusai à arrêter son véhicule; des passagers cut mattrisé l'agresagur. Il a été out maîtrisé l'agresseur. Il a été récupéré par deux policiers qui pas-saient par là en jeep, qui l'out dégagé d'un groupe de passagers en train de le frapper.

La police a indiqué que l'assaillant était âgé de vingt-six ans, qu'il résidait en Cisjordanie, près de Ramallah (an nord de Jérusalem) et qu'il travaillait à Tel-Aviv. Il avait déjà été arrêté en 1985. Il a avoné avoir agi pour des « motification de voir agi pour des « motification de l'este et révélé aux enquèneus qu'il avait assassiné, trois jours plus tôt à Tel-Aviv — pour les mêmes raisons, — un Israélien de trente-aix ans, père de quatre enfants, employé sur le même chantier de construction. Les policiers se sont rendus sur les lieux et ont en le siège de chée en titre du parti sans pour autant trop s'exposer. Ses interventions sont rares. Riles sont généralement effectisées sont rendus sur les lieux et ont retrouvé, dimanche, le corps de ce dernier, caché nou loin du chantier ; il avait été tué à coups de barre de

D'autre part, dans la même soirée

de samedi, un accrochage a en lieu entre une patrouille et un com-mando de trois hommes qui tentait mando de trois hommes qui tentait une infiltration au nord du psys, à la frontière avec le Liban. L'affrontement, qui s'est déroulé du côté libenait, à quelques mètres de la barrière frontalière, dans la région du Har- Dow, près de la Syrie, s'est soldé par deux morts : un soldat israélien et un des hommes du commando. Les autres membres de ce dernier auraient réussi à prendre la fuite. Il s'agissait de la troisième tentative d'infiltration à cette frontière en dix ionra. Elle a été revenditière en dix jours. Elle a été revendiquée, à Damas, par le Front popu-laire de libération de la Palestine de M. Georges Habache, mais les Israéliens disent que le groupe appartenait peut-être à ann équipe hétéroclite composée de militants du Parti communiste libanais et du Parti communiste libanais et ( Hezbollah (chiites pro-iraniens). ALAIN FRACHON

Un bout de trottoir, an coin de deux rues bien tranquilles de Bensonhurst, un quartier « middle class » de Brooklyn, aussi éloigné des dépotoirs du Bronx que des immeubles en or massif de l'Upper East Side. C'est là que, le 23 août dernier, un jeune Noir de seize ans. Yusuf Hawkins, a été roué de coups de battes de base-ball par une trentaine d'adolescents biancs en furie, avant d'être achevé de quelques balles de revolver. Il était venu, avec deux amis, examiner ane voiture deux amis, examiner ane voiture d'occasion, mais les jeunes Blancs croyaient qu'il était venu voir une fille de leur groupe, une fille qui avait la réputation et le tort de sortir

 Je travaille ici depuis trois ans, " Je travaille ici depuis trois ans, il n'y avait jamais eu le moindre incident, il n'y a pas de tensions raciales ici »; la jeune Corécane qui tient l'épicerie du coin ne comprend pas ce qui a pu se passer. Nick, un solide Italo-Américain qui finit d'absorber son Pepsi, 30 mêtres plus loin, comprend encore moins. Il connaît presque tous les membres de la bande, fils d'immigrés d'Italiens comme lui : « Non, nous ne sommes pas racistes, d'ailleurs il y a des Noirs et des Porto-Ricains qui habi-Nors et des Porto-Ricains qui habi-tent dans le quartier, ils se promè-nent sans problème, y compris la nuil. » Quant aux deux Noirs qui s'emploient à déménager du maté-riel démodé d'un cabinet dentaire, ils haussent les épaules. « Non, les gens ici ne sont pas racistes, et d'ail-leurs la couleur de la peau n'a rien à voir, c'était à couse d'une fille...»

à voir, c'était à cause d'une fille... » Peut-être, mais il n'empêche que ce bout de trottoir est devenu le symbole, le cœur de la campagne pour les primaires qui doivent per-mettre de désigner, mardi 12 sep-tembre, les deux candidats au poste de maire de New-York. D'autant qu'une maiadresse d'Edward Koch, le tonitruant maire sortant, n'a pas

Lorsqu'il y a quelques mois une jeune fulle blanche, qui faisait son jogging nocturne dans Central Park, avait été violée et laissée pour morte par une bande de jeunes Noirs, M. Koch avait laissé libre cours à son indignation. Mais cette fois, il s'est surtout distingué en critiquant les manifestants - Noirs et Blancs - qui avaient organisé, après le meurtre de Bensonhurst, une marche de protestation.

Le principal adversaire d'Ed Koch dans la course à l'investiture acen dans la course à l'investiture démocrate, David Dinkins, étant noir – l'« incident » a relancé une campagne jusque-là bien morne, et suscité des torrents de commentaires suscite des tortents de commentaires sur le thème : • This race is about race • (cette course – electorale – a pour enjeu les questions raciales). Les incidents à connotations raciales ne sont bien sur pas exceptionnels.

Mais la mort du jeune Yusuf a suscité une émotion toute particulière, et a grandement contribué à modifier les données de l'élection, en rapner les données de l'election, en rap-pelant un danger dont la gravité avait été un peu noyée, au milieu des innombrables problèmes – drogue, crime, sida, manque de logements – qu'affrontent les habitants du plus grand moustre urbain des Etats-Unis : les tensions raciales donnent d'impuissants signer de répursere d'inquiétants signes de résurgence, et le devoir du futur maire sera de tout faire pour freiner, et si possible renverser, cette évolution.

Edouard Koch saura-t-il le faire, lui qui avait attisé les braises, lors des primaires présidentielles de 1988, en déclarant que · les julfs seraient fous de voter pour Jesse Jackson », lui que le New York Times lui-même dénonce pour son « insensibilité à l'égard des Noirs » (tout en soutenant sa candida-

Sur le papier, la course se pré-sente de manière plutôt simple. Côté M. Koch, auxqueis il conviendrant républicain, deux candidats blanes, d'ajouter une bonne part de ceux qui Rudolf Giuliani, l'ancien procureur général de New-York, et Ronald Lauder, ex-ambassadeur à Vienne, et surtout fils de sa mère, la richissime Estee Lauder, propriétaire d'une sirme de produits de beauté. De ce côté-là, l'affaire semble réglée, Malgré les 12 millions de dollars qu'il a prélevés sur sa fortune personnelle pour financer sa campa-

gne, et malgré l'achamement qu'il a mis à dénigrer son adversaire, M. Lander fils semble tout à fait

Côté démocrate, la compétition MM. Dinkins et Koch représenteur

s'appretent à désenter le camp des deux autres candidats en percition, MM. Ravitch et Goldin.

On aurait wet, bien sar, de simplifier à l'extrême On peut porter cha-pezu noir et napiliottes, mais arbo-rer à la boutonnière un badge explicite . Ed le fou, à la poubelle -, et s'apprêter à voter pour Dinkins, précisément parce qu'en

Sur le papier la course à la mairie de New-York se présente de manière plutôt souple. Mais l'enjeu racial n'est pas absent de cette campagne en noir et blanc.

incapable de l'emporter sur le populaire Rudy Giuliani.

est infiniment plus serrée. Quatre candidats restent en lice, un Noir et trois Blancs, parmi lesquels un seul, Edouard Koch, compte désormais vraiment, les sondages n'accordant aux deux autres qu'un pourcentage minuscule d'intentions de vote. respectivement les deux principales minorités de New-York, la noire et la juive. Les électeurs noirs (31 % aux primaires présidentielles, au printemps 1988) sont un peu plus nombreux, mais les juifs (23 %) sont traditionnellement beaucoup

A mesure que la campagne a pro-gressé, et pour le plus grand mal-heur de la ville, les choses sont devenues de plus en plus simples : les neuf dixièmes des Noirs ont l'inten-tion de voter pour M. Dinkins, et

considère Koch comme un « divi-Difficile d'imaginer candidat noir plus rassurant que David Dinkins : allure distinguée, traits fins, regard voilé d'une légère tristesse, cheveux

blanes, expression mesuree au point d'en être terne et ennuyeuse. L'actuel président de la municipa-lité (borough) de Manhattan se déclare avant tout un conciliareur, un homme qui souhaite panser les plaies - sociales et raciales ouvertes, selon ses partisans, par Edouard Koch.

Comme M. Koch, et à vrai dire mme tous les candidats. David Dinkins promet de renforcer les effectifs de police et d'etre dur avec les criminels - à New-York, dire autre chose serait suicidaire. Mais pour le reste, il se situe clairement plus à gauche, veut construire plus de logements pour les sans-abri et empêcher les propriétaires de garder leurs appartements vides pour préparer de juteuses opérations immo-bilières. Son programme social, et le

sortien qu'il a apporté à certains grévistes des bôpitaux municipaux, le rendent suspect à ceux qui redou-tent une nouvelle dérive financière. semblable à celle qui mit la ville au berd de la faillite, il y a une quin-zaine d'années.

## Cette « vieille guimbarde »

Mais il est aussi le candidat logique de tous ceux qui ne supportent plus Ed Koch, sa mégalomanie urêprescible, ses fanfaronnades, les bouizem qu'il décoche à tort et travers - et puis aussi les aspects les moins relussaris de son règne : 184 mem-bres de sa municipalité ont été condomnés pour divers délits finan-ciers et autres abus de pouvoir. Son intégnté personnelle n'est pas mise en cause, mais la mairie, entend-on un peu partout, est - corrompue -.
offerte au bon plaisir du - bigbusiness -. Justifié ou non, le rus-lebel était si généralisé qu'il y a six mois on ne donnait pas cher des chances du maire sortant.

Son rétablissement n'en est que plus spectaculaire, et aujourd'hui cette vieille guimbarde. d'Edouard Koch (pour reprendre l'expression affectueuse du gouverneur de l'Etat de New-York, Mario Cuomo i a de bonnes chances de l'emporter.

On le connaît, il est blanc, et il 2 tellement plus d'abattage que son adversaire principal. Il faut les voir, l'un et l'autre, faire campagne dans une synagogue de Manhattan : Dinkins, soporifique, expose bien sagement un programme sans surprise, Koch iui se contente d'être luimême, de parler de lui, de ses grandes qualités et de ses petits défauts. · Même ma mère ne me trouve pas parfait, et il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour être maîre de New-York. Mais voilà, ils ne se présentent pas... - Et

puis, tout de même, il assure ses arrières: · Je passe mon temps à défendre toutes les minorités, les Noirs, les Hispaniques, les Irlandais, les Italiens... Alors, pourquoi ce juif ne défendrait-il pas les juifs? « Un opposant, adossé à un mur de la salle, l'interpelle – . Et les Palestiniens »... – Ceux-là, je vous laisse vous en charger - Tonnerre d'applaudissements dans l'assistance. Edouard Koch peut partir, dans la bonne humeur géné-

Face à cet homme-ià, aussi usé - et aussi horripitant qu'il puisse être. David Dinkins aura bien du mal à l'emporter. Et bien qu'il ais axé toute sa campagne sur l'harmonie raciale et ait soigneusement évité de se présenter comme le can-didat des Noirs, il a, lui aussi, du consacrer les derniers jours de la compétition à consolider sa base. quitte à prendre le risque de faire apparaitre à ses côtés Jesse Jackson un nom qui sent le soufre pour les juifs de New-York ton ne lui a jamais pardonné d'avoir utilisé un jour, à propos de la ville, le sobriquet de . Youpinville .. et encore moins de défendre ouvertement le droit des Palestiniens à un Etat. Mais l'ancien candidat à l'élection présidentielle, bomme charismatique s'il en est, est aussi le seul qui soit vraiment capable de mobiliser ceux des Noirs qui d'habitude ne

votent pas. En tout état de cause. David Dinkins n'est pas au bout de ses peines. Même s'il l'emporte mardi, il devra encore affronter un autre combat une autre campagne en noir et blanc, celle-là contre le républicain Rudy Giuliani, un Italo-Américain redoutable en lui-même, et qui, dans ces circonstances, le serait double

JAN KRAUZE.

# **Afrique**

ALGÉRIE: après une épreuve de force entre M. Chadli et M. Merbah

# Le nouveau premier ministre annonce d'importantes réformes politiques et économiques

Noumé au poste de premier ministre par le président Chadli, M. Mouloud Hamrouche a présenté, dimanche 10 septembre, aux plus hauts responsables du FLN les grandes lignes d'un programme qui sera soumis prochainement aux députés. Il s'agit d'amé- liorer les « dispositifs de démocratisation » du pays et de lutter « contre les causes profondes de l'inflation, contre le développement des activités parasitaires et contre la gestion

certaine surprise. La réputation de

d'années n'était pas bonne dans la

taire sous Boumedidne passait pour

incarner un courant rétrograde de

l'armée et du FLN, et l'anaivse la

plus indulgente pour le chef de

l'Etat fut que cette nomination

visait justement à neutraliser les

adversaires du changement, en y

son efficacité en se promettant de

contrer ses ambitions personnelles en temps voulu. Sous Boumediène, le colonel Merbah avait maté les

contestataires par des moyens

restés dans la mémoire de bien des

Algériens, mais avec assez

d'adresse pour ne pas altérer à

l'étranger l'image d'un régime

encore présenté comme un modèle.

devait réapparaître dans le rôle

rassurant d'un technicien en charge

de ministères essentiels pour le

développement, mais sans attribu-

tions proprement politiques. Après

l'industrie lourde et avant la santé,

il détint plusieurs années le porte-

feuille de l'agriculture. Ce Kabyle,

toujours élégant et au visage fin, avait réussi en 1985 à motiver les

agriculteurs et à alléger certains

circuits de distribution, principale-

ment en lâchant la bride au sec-

teur privé. Déjà à cette époque, le

chef de l'Etat avait pensé à lui,

And the second s

Plus tard, l'homme de l'ombre

associant leur chef.

....

1.15

concertation entre travailleurs et ponyoirs publics concernera notamment l'évolution des salaires. Une nouvelle réforme de l'enseignement visera à adapter l'Université à l'appareil de production et au marché de l'emploi. - Nous roulous, a dit M. Hamrouche, ouvrir avec tous les voies les plus concrètes et directes qui permettent à la population de soutenir l'action du En choisissant M. Kasdi Merbah - inaugurait des fonctions totale- - manque de clarté -, l'article 74

ment nouvelles. Avant l'amende- stipulant que le détenteur de la pour former le gouvernement des réformes et de l'ouverture un mois ment constitutionnel de l'automne, après les troubles d'octobre 1988, le premier ministre était en fait le président Chadli avait créé une une espèce de secrétaire général du gouvernement, sans autonomie à ce colonel d'une cinquantaine l'égard du chef de l'Etat. Nommé par celui-ci mais dorénavant resmajeure partie de l'opinion. L'ancien chef de la sécurité miliponsable devant le Parlement. M. Merbah avait compris, selon ses déclarations à l'AFP, que - seul un vote de déflance ou une motion de censure de l'Assemblée populaire nationale donne la possibilité au président de la République de mettre fin aux sonctions du gouvernement -. Il admet toutefois que la nonvelle Constitution Il se peut, tout simplement, que le président Chadli ait choisi M. Merbah pour sa compétence et

## M. Mouloud Hamrouche: un collaborateur direct du chef de l'Etat

Le nouveau premier ministre algérien, M. Mouloud Hamrou-che, est né le 3 janvier 1943, à Constantine. Elevé dans une famille de modestes agriculteurs ce pere de trois enfants a obtenu une licence en sciences politiques avant de faire carrière dans l'armée. Il avait pris les armes à l'âge de quinze ans pour participer à la guerre d'indépendance.

Entré au comité central du FLN après la mort de Boumediène, en tant que membre sup-pléant, il en devient membre à part entière en 1984, Dès 1968, dence de la République par le ministère de la défense. Onze ans plus tard, il devient chaf du protocole, puis secrétaire général du gouvernament en 1984 et enfin secrétaire général de la présidence en 1986.

l'homme réputé de la « vicille Dans son édition de dimangarde », pour porter les premiers che, le quotidien El Moudjahid coups à l'idéologie du parti. évoque « le rôle important qu'il a Celui qui succéda le 9 novembre joué, sous l'autorité directe du président Chedli, dans l'étude et a M. Abdelhamdi Brahimi ancien ministre du Plan, éconol'élaboration des grandes miste distingué mais entièrement réformes en cours ». dépassé par la tourmente d'octobre

administrative de l'économie ». Une gouvernement dans les domaines économique, politique et social. » Le précédent dans les sphères politiques et militaires.

> magistrature suprême - nomme le chef du gouvernement et met fin à ses fonctions ..

### « Pas d'instructions à recevoir »

D'habitude peu disert avec les étrangers, M. Merbah a exprimé son amertume par des communi-qués à l'AFP et à Reuter, ce que ne manque pas de lui reproche l'agence Algérie Presse Service (APS). « Le contexte dans lequel mon gouvernement a été désigné et le retard dans la mise en œuvre des réformes politiques ne lui ont pas donné la possibilité d'exercer effectivement les pouvoirs que lui confère la Constitution (...). Le premier ministre a un programme. (...) Il lui appartient de prendre toutes les dispositions por l'appliquer. Il n'a pas à recevoir

d'instructions tous les matins. » Ce programme, selon l'intéressé, visait d'abord à restaurer une économie bien mal en point et à remettre de l'ordre dans les finances oubliques. Pour sa désense, le premier ministre répudié affirme avoir trouvé à son arrivée un découvert de 8 milliards de francs dans les caisses de l'Etat... La dislocation du FLN, les problèmes internes des organisations de masse après le 5 octobre et l'installation de la démocratie pluraliste dans le pays ont laissé le gouvernement seul sace à une situation sociale difficile et à une population impatiente», poursuit-

Il était difficile d'aller plus loin dans l'exposé d'un conflit avec le chef de l'Etat devenu le secret de Polichinelle depuis plusieurs mois. Face au mécontentement populaire devant la hausse vertigineuse des prix et la persistance des pénuries - dues surtout aux lourdeurs d'un système difficile à réformer rapidoment - il n'entendait manifeste-

premier ministre, M. Kasdi Merbah, avait d'abord déclaré illégale la façon dont le chef de l'Etat s'était séparé de lui. Après une journée fertile en rebondissements, il s'est finalement incliné dans la soirée de dimanche. Mais il est clair qu'une épreuve de force a eu lieu entre différents clans

> ment pas jouer un rôle de « fusible . Il avait ses propres vues ~ consistant apparemment à faire passer la relance économique avant la libéralisation politique, comme si l'une était indépendante de l'autre - vues qui l'opposaient à ce qu'on appelle, à Alger, - le cercle

présidentiel ., ce petit groupe de techniciens dont M. Mouloud Hamrouche était le centre. En mai, le conflit était devenu du domaine public, quand le minis-tre de l'information, M. Ali Amar, avait fait censurer un article de l'hebdomadaire Algérie Actualité. peu aimable pour le gouvernement et signé par le rédacteur en chef. M. Kamel Belkacem, consideré

comme le porte-parole de la prési-

dence dans les médias. En limogeant son premier ministre sans préavis, M. Chadli a-t-il voulu le prendre de vitesse? Bien que l'armée ait officiellement renoncé à jouer un rôle politique, les luttes de clans au sein de la haute hiérarchie militaire demenrent une donnée politique en Algérie. Pendant quelques heures, quand il a lance par l'intermédiaire des agences de presse étrangères une controverse sur le fondement constitutionnel de sa mise à pied, M. Merbah s'est senti assez fort pour braver le ches de l'Etat. Il est en effet difficile de croire qu'un bomme aussi maître de lui - on l'a souvent présenté comme un

Finalement - après quelles tractations? - il a declare qu'il n'entendait pas se maintenir - contre le gré - du chef de l'Etat et qu'il avait simplement voulu poser un problème constitutionnel ». Une partie serrée s'est jouée en coulisse entre le président Chadli et son cadet de huit ans, que l'agence APS accusait, dimanche, de « s'ériger en alternative pour la magistrature suprême ». Elle n'est peut-être pas achevée.

· monstre froid - - ait obči à sa

scule impulsivité.

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE.

# **Diplomatie**

En visite officielle à Paris

# Le président tanzanien veut attirer les investisseurs français

Le président tanzanien, M. Ali Hassan Mwinyi, est arrivé dimanche soir 10 septembre à Paris pour une visite officielle de quatre jours. Il s'entretiendra avec le président Mitterrand et le premier ministre Michel Rocard des possibilités de relancer la coopération franco-

tanzanienne, jusqu'ici modeste. C'est la première visite en France de M. Mwinyi, soixante-quatre ans, qui a succèdé en 1985 au président Julius Nyerere. Il a depuis mis en œuvre une politique de redressement économique dans le cadre d'un accord signé avec le FMI en 1986. La situation économique de la Tan-zanie reste très difficile. Ce pays figure parmi les bénéficiaires de

l'annulation des dettes des pays les plus pauvres annoncée par M. Mitterrand à Dakar en mai dernier.

Les relations franco-tanzaniennes sont réduites. Les échanges à très haut niveau se sont limités à deux rapides visites à Paris de M. Nyerere en 1981 et 1985 et à une visite du ministre français des affaires étrangères en Tanzanie en 1982. Les relations économiques sont également modestes, la France n'était que le dix-septième partenaire commercial de la Tanzanie. M. Mwinyi s'efforcera d'attirer les investisseurs français, notamment dans les domaines du tourisme, des transports et de l'énergie. - (AFP.)

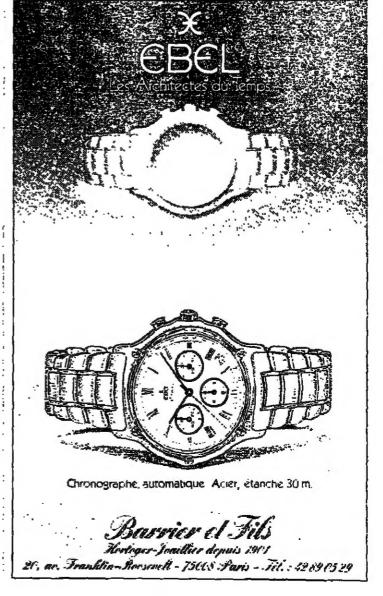

urs de Pala The state of the s

THE STATE OF THE S

SECRET IN NO. of the same of L MENTE PARTY PARTY. 385 . 5 4 . 5 4 Citie 14 part -I thanks the how in William Par of the Transport and the state of then, ment and the ACCESSORY TO A THE PARTY OF THE with the state of

with the second Bibbs - Set of the set ten free a . . . . क केल अली हाउन है। Chil Swam Jungenge क्षा होते । प्रशासन व १००० । 無衛機 通過失い ... 43° 1274 4 git emitiaca dist Property of a construction

- TOTAL OF STREET THE STREET Fire day of the second STREET TO BE TO THE Bar great training to the state of the Same hard and the same of ent and the second Spirit in the second

THE REST B 45 30 100

SHARE STATE OF

東京 正体 ラダヤー・バー・

bearing the second 100 P. W. Co. **等等** (4) 10 B ANDESON 10 Tel. 10 Tel. 10 mg 現場をおける イー・ parties parties and -MARGINETON ...

4 Sept. 1887 11 200 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 金额 /金 (4) PRES . 300 A A STATE COLUMN TO STATE OF THE Balling at the reserve Agent of the الله المراجعة المراجع المراجع المراجع S this later is "

15 MARC 4 11 4 5 B Commence and the second **电影电影** and the state of t Amendal Contract on 京都港 诗 江上 1 1111 60 TA TO-1- 1 Znekku Y 1 was the water of ARTHUR COLL COM

STATE OF THE STATE A ALLE design of the AND IN THE windlings ... is not ... A MANUTED AND THE STATE OF THE THE TRANSFER OF STREET Enter days a sent to the r Basilers Path The same of the same man to the second second Balling desired in

Max 200 100 2 THE ASSESSMENT OF THE PARTY OF die see de The land of - Sayan . 型制品(10) 5 CARY 12.11 医复杂性 医神经炎

Marie and the second Mile de decembra in the second A Ky -Limber of the No. B. M. was not a second second to be different and in the facilities of a

# **Politique**

# Les débats à droite et la « rentrée » du président du RPR

Sous un soleil enfin revenu, PR et RPR se sont retrouvés dimanche 10 septembre, au Canet, en Roussillon, pour une manifestation œcumé de l'opposition : le représentant du CDS, M. François Bayrou a, en effet, annoucé la fin du « temps des racheries » et de « l'ère du soupçou » dans

M. Alain Juppé, fort du soutien du RPR, a affirmé que « sans union, il n'y aurait pas d'alternance » et lancé un appel pressant à ses partenaires : « Quand rous roulez, où rous roulez, comme vous voulez, mais de grâce, avançons! »

M. Jean-Claude Gaudin a averti que « pour s'élargir, l'opposition ne doit laisser personne sur le bord de la route », c'est-à-dire comprendre les centristes afin que « sa rénoration soit collec-

M. François Léotard, qui a rendu un hommage appuyé à M. Chirac « qui fut un premier ministre respecté et courageux », souhaite que les forma-tions de l'opposition soient « plutôt associées qu'unifiées ». M. Jacques Chirac, remettant sa veste alors que tous les autres orateurs avaient parlé en bras de chemise, n'a évoqué précisément le cas d'aucun des partis de l'opposition pour dire seulement : « je fais confiance aux responsables des mouvements pour mettre l'anion en œuvre ». Toutefois, cette volonté d'union unanimement proclamée appelle, selon lui, des « réponses mitigées ». Il faut donc « élaborer ensemble un jet » fondé sur des valeurs pour rassembler an des partis politiques. C'est à cela que M. Chirac compte se consacrer désormais.

An même moment, les radicaux « valoisies rémis à Montélimar revendiquaient leur « juste place » au sein de l'UDF où ils estiment que les centristes ont une place trop importante. Ils demandent à M. Giscard d'Estaing, président de l'UDF, de remédier à ce « déséquilibre injustifié ».

# M. Chirac: « Nous sommes sur le chemin de l'alternance »

SAINT-CYPRIEN de notre envoyé spécial

mon intention. .

.

C'est en conclusion de ses < réflexions », samedi 9 septembre, à l'issue de l'université d'été des jeunes membres du RPR que M. Chirac a déclaré : « Je crois que nous sommes sur le chemin de l'alternance. Nous devons avoir une stratégie d'union et d'ouverture et bien déterminer ensemble les valeurs que nous devons promou-voir pour l'homme et pour la France. Edouard Balladur vient de me demander de m'engager sans réserve pour ce combat. Je vous le dis : telle est bien, et sans réserve.

L'ancien premier ministre répondalt ainsi à l'invitation pressante de son ancien ministre d'Etat, qui l'avait prié de cesser d'être « un observateur olympien -, et aussi à l'attente de tous les cadres du RPR et des centaines de jeunes militants enthousiastes réunis.

Comme il devait le faire le lendemain en présence des responsables du Parti républicain et des représentants du CDS le président du RPR n'a, toutefois, pas voulu entrer dans le débat sur les problèmes d'organisation de l'opposition sinon pour marteler la nécessité de l'union. De même, il n'a évoqué l'évolution du RPR que pour féliciter M. Juppé en le couvrant de fleurs, puisqu'il est · un secrétaire général excellent. épatant, intelligent au sens politique aigu, et qui a beaucoup de cœur et d'élégance ».

Il a néanmoins dressé un bref bilan en disant : - Nous avons réfléchi et réglé nos problèmes de façon concertée. Maintenant, c'est fini. Nous sommes en ordre de bataille pour combattre et pour convaîncre. Vous devez être vous-mêmes mais en excluant tout conservatisme et tout sectarisme. Nous repartons, mais nous ne serons assez forts que dans le cadre d'une stratégie d'union de l'opposition. »

M. Chirac n'a pas dit expressément comment il comptait désormais s'engager, combattre et convaincre. Mais il l'a montré de façon suffisamment explicite en faisant part de ses réflexions après ses vacances, en parlant de quelques grandes idées et en donnant son avis sur quelques problèmes du monde.

Ainsi, il faut instaurer le trilinguisme en Europe pour eurayer la chute de la langue française dans le monde. Il faut encourager Solidar-nosc en Pologne (M. Michai Boni, qui remplace M. Mazowiecki à la tête de l'hebdomadaire du syndicat a pris la parole à Saint-Cyprien et a été très fortement applaudi).

Il faut aussi souhaiter la réussite de Gorbatchev mais ne pas désarmer pour autant. La France doit être l'amie de tous les Libanais et ne pas choisir entre les morts chrétiens et les morts musulmans. Auschwitz. enfin, est reconnu comme le symbole de la Shoah et M. Chirac sou-

Les questions internes ont été largement traitées par les autres dirigeants du mouvement. M. Charles Pasqua a dit son scepticisme à l'égard des - courants » qui copie-raient ceux du PS. Il s'est élevé contre le « nouveau conformisme » que serait le consensus et a demandé de « ne pas copier l'UDF des années 80 pour refaire l'opposi-tion ». Il a souhaité que soit retrouvé par les gaullistes le sens du combat politique dans une union qui ne saurait être « unioniste à tout prix ».

Dans une tonalité voisine M. Bernard Pons a repris une formule de M. Mitterrand: « L'opposition sera totale ou ne sera pas. » Il a aussi affirmé: « Entre les socialistes et nous il y a une opposition idéologi-

M. Philippe Séguin s'est interrogé sur l'affadissement du débat politi-que pour en rendre responsable l'actuel pouvoir, « qui gomme les enjeux, qui, sciemment, démobilise les Français et décourage l'esprit civique et l'effort ». « Les cages d'ascenseur sont un alibi commode pour nous faire oublier que nous vivors dans un monde dangereux », a ajouté le maire d'Epinal.

Enfin, M. Jacques Toubon a proposé des réformes pour donner de nouveaux droits : le référendum d'initiative, le référendum local, l'élection directe des représentants des sajariés dans les entreprises et la révision de la Constitution pour assurer l'indépendance de la justice.

# M. Léotard: « Unifier? Non, associer!»

PERPIGNAN de notre envoyé spécial

Conscient désormais des risques que lui fait courir, pour sa carrière personnelle, sa candidature à la prédence du groupe UDF de l'Assemblée nationale, constatant, ainsi qu'il le dit en privé « que le coup est parti » et qu'il ne peut plus maintenant le rattraper, M. François Léotard n'a guère abusé de circonvolution tions pour développer, devant ses militants manifestement désarconnés, sa nouvelle stratégie.

Concluant samedi 9 septembre l'université d'été de son mouvement tenue durant trois jours à Perpignan, le président du PR a confirmé que son principal souci est bien de tenter de se dégager de la suzeraineté de M. Valéry Giscard d'Estaing sans pour autant succomber aux délices chiraquiens. Dans un premier temps entraquiers. Dans un prenner tentas et devant les journalistes, M. Léo-tard a d'abord fort mal réagi à la proposition du secrétaire général du RPR M. Alain Juppé de la création d'un conseil supérieur de l'opposi-tion (le Monde daté 10-11 septembre). - CSO qui peut - plaisantaiton dans la troupe.

Le président du PR lui, froissé de no pas avoir été mis au préalable dans la confidence, a préféré expli-quer « que les problèmes de l'opposition ne seralent pas réglés avec une vision technocratique des choses. - - Ne proposons pas en per-manence des structures nouvelles, 2t-il ajouté. Ne multiplions pas les organigrammes. Plus que d'un pro-gramme commun, c'est le courage commun, le respect mutuel, une lucidité partagée sur l'état de

l'opposition et les besoins de la plinés, les plus responsables, ceux France qui nous sont nécessaires ». Le ton était donné. Dans son discours de samedi, M. Léotard pouvait donc partir en guerre contre les « intégristes de l'union » de tour poil, giscardiens et chiraquiens confondus. Ironiser sur ceux qui tels des cabris a crient union, union, tous les jours, ne faisant qu'enfon-cer avec fracas des partes ouvertes

## « Nous respectous pos différences »

depuis longtemps ».

Au verbe « unifier », M. Léotard présère désormais celui d'asso-cier». Lui qui en juin dernier plai-dait pour la réalisation d'un parti unique de l'opposition à l'échéance de 1992 a démontré qu'il se contenterait très bien sujourd'hui de quel-ques règles minimales de fonctionnement. Le voilà devenu réticent sur le système des - primaires à la fran-çaise - pour l'élection présidentielle proposée, entre autres, par M. Gérard Longuet. - Essapons d'avoir des raisonnements un peu subtils, a-t-il dit. Ce n'est pas la dualité de candidatures en 1988 qui provoqué la défaite. - Il est d'accord pour des états généraux de l'opposition, mais pas tout de suite et à condition que « le CDS accepte

Devant des militants qui à l'évidence désiraient entendre ce genre de discours. M. Léotard a surtout défendu ensuite l'idée d'un Parti républicain « autonome et responsa-ble » aucunement décidé à se laisser impressionner par quiconque. - Cela commence à bien faire, a-t-il déciaré, qu'on accuse les plus disci-

qui se rongent le plus volontiers sous les bannières des autres, que ce soient ceux-là qui soient aujourd'hui les plus culpabilisés.

Enjoignant à chacan de croire qu'il n'agit point - par caprice », que le RPR - n'entend point être la copie conforme d'un modèle qui serait décrété par d'autres », que son mouvement vent avoir toute latitude pour - s'engager dans les débats d'idées avec panache et avec audace -, M. Léotard a pris pour finir quatre verbes pour définir le rôle du PR dans l'opposition : « Le PR existe, dérange, propose et fait

Quatre verbes, plus un ciaquième : il respecte. Ambassadeur de M. Pierre Méhaignerie retenu officiellement – par une réunion internationale démocrate-chrétienne à Brême, le centriste François Bayrou s'est fait un plaisir de le souligner : « Une ère nouvelle s'ouvre pour l'opposition. Non seulement nous avons passé le stade de nous supporter mals nous respectors nos différences - Et d'être vivement applaudi par des militants sans doute surpris cux-mêmes par cet

En termes moins abrupts, M. Léotard a encore plaidé le lendemain, au Canet, en Roussillon, devant M. Chirac et son état-major pour son droit à l'existence et à la différesce. - On ne décrète pas l'union, on la pratique. On n'impose pas l'union, on la propose. L'union n'est pas un piège tendu sous les pas de l'équipe d'à côté c'est une volonté que l'on s'efforce de faire parta-ger. - Eternel débat.

# Les atouts du RPR

E 18 juin paraît bien loin. Trois élections européennes, l'apposition n'est touigurs pas arrivée à enrayer son déclin et à mettre à mai la et aussi M. François Mitterrand continuent de bénéficier dans l'opinion, au vu des sondages de ren-

L'absence et les silences de M. Valéry Giscard d'Estaing, la poursuite de la chronique de la mort annoncée de l'UDF, nourrie par les rivalités entre ses composantes, ont laissé un vide que M. Jacques Chirac s'empresse de combler. Il ne pouvait le faire ou'une fois son mouvement remis en ordre de marche, et qu'après avoir notamment pris en compte pour mieux les enca-

Hormis M. Michel Noir, absent de l'université d'été du RPR, les autrese rénovateurs > se sont exprimés sans aucunement remettre en question leur allégeance à M. Chirac Première innovation concrète : en annoncant la création de son « courant », M. Alain Carrignon a bien précisé qu'il entend en faire « une force de propositions » à l'intérieur du RPR, et non de contesM. Philippe Séguin a donné écalement des gages de confiance à M. Chirac pour unir et rénover l'opposition. C'est également la même confiance qu'a pu exprimer M. Charles Pasqua, même s'il demeure ancore le plus sceptique sur l'utilité de courants au sein du

Ainsi provisoirement soulagé des problèmes d'intendance, M. Chirac semble s'être donné à lui-même ces deux consignes : condidérer comme « accessoires > les questions d'organisation de fonctionnement des partis de l'opposition ; en revanche, rendre essentiels l'union et le rassemblement de tous les opposants autour de « valeurs » en vue d'une alternance politique.

Cherchant à prendre ainsi de la hauteur, il accentue du même coup ses distances à l'égard des responsables directs de partis qu'il place sur le même plan, qu'il s'agisse du secrétaire général du RPR, du prési-dent du CDS ou du président du Parti républicain, Inspiré peut-être par la méthode Coué, il entend convaincre que l'union - autour de lui - est quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, irréversible.

Se voulant le VRP de l'union, M. François Léotard aura sans

Ne suivant pas la même démar- douté été contrit de se voir ainsi champion autodésigné du rassemblement de tous les opposants et qui s'adresse directement à l'opinion publique. Mais les faits sont là. Postulant au leadership parlementaire de l'UDF, le président du PR est aux prises avec une sérieuse crise au sein de la famille libérale.

> Plus sérieusement encore, M. Léotard développe une stratégie pour le PR et pour l'opposition tout à fait différente des vues de M. Giscard d'Estaing.

# L'UDF condamnée

Lors de l'université d'été du PR, M. Léotard a très nettement prouvé qu'il avait renoncé à l'idée qu'il développait encore en juin dernier d'un parti unique de l'opposition à échéance de 1992. Réticent à l'égard des primaires à la française pour l'élection présidentielle, prudent sur l'organisation d'états généraux de l'opposition, prenant avec dédain le projet de M. Alain Juppé de création d'un conseil supérieur de l'opposition, M. Léotard se révèle dans les faits aujourd'hui partisan d'une opposition tripolaire : un pôle RPR, un pôle

centriste et un pôle libéral. En défendant le principe d'un Parti républicain « autonome et reaponsable », il ne fait que reprendre mot pour mot les prétentions de M. Méhaignerie qui ont justifié la création du groupe parlementaire UDC à l'Assemblés nationale, malgré une pluie de reproches des 9bé-

Si un tel schéma se concrétise, il signe définitivement la mort d'une UDF créée en 1978 pour obtenir un équilibre des forces avec le RPR. Sans trop le dire pour l'instant, les chiraquiens ne peuvent que se féficiter de cette évolution, puisque, dans une telle organisation tripo-laire, ils ont toutes chances de rester les plus forts.

M. Chirac revenu, une UDF pratiquement condamnée dans sa structure, ce week-end aura également signifié l'éloignement de M. Ray-mond Barre et de M. Simone Veil, que plus personne n'évoque. s non plus, tant au PR qu'ax RPR, le nom de M. Giscard d'Estaing ne fut publiquement cité. Vais le retour en force de M. Chirac peut laisser supposer qu'un tel effacement n'est que provisoire...

> DANIEL CARTON. ANDRÉ PASSERON.

A la Fête de «l'Humanité»

# M. Georges Marchais proclame la supériorité du socialisme sur le capitalisme

Inimitable et jamais imitée! Depuis 1929, le PCF organise une traditionnelle fête annuelle en faveur de son journal l'Humanité. Seul le de monter un tel rassemblement. politico-commercial au parc paysa-ger de La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

Comme l'an dernier, la Fête de l'Humanité a débuté dès vendredi soir le Monde daté 10-11 septembre) mais contrairement à celle de 1988, elle a manifestement attiré un peu moins de monde, même si les organisateurs donnent un chiffre de vignettes — billets d'entrée qui ne correspondent cependant pas au nombre de visiteurs — supérieur de deux mille (647 677 contre 645 137, dimanche à 13 heures).

Visible dans les artères secondaires, cette relativement moindre affluence s'est nettement ressentie au Village du livre là où, devant la scène principale, a été prononcé le discours dominical de rentrée (par un des trois nouveaux du bureau poli-tique, M. Antoine Casanova, chargé des intellectuels).

Après que M. Georges Marchais, secrétaire général du PCF, ent fait voter à main levée par la foule bon enfant qui se pressait devant la grande scène une motion en faveur de la réintégration des « dix de Billancourt », et avant le chanteur Jacques Higelin, M. Casanova a, dans un discours rapide, dénoncé la politi-que gouvernementale. « Ce sont bien les travaux d'Hercule pour les profits, s-t-il dit, mais c'est Lilliput pour les salaires! Il est vrai que nous les salaires! Il est vrai que nous ferons tout pour que ce soit effectivement réalisée la suppression annoncée de la TVA sur les produits pharmaceutiques et pour que soit tenu l'engagement de construire des logements sociaux dans Paris. Mais au bout du compte, c'est bien un véritable recul social qui est programmé, une aggravation de ce qui a toujours été la politique typique de la droite: l'austèrité et le renforcement de l'exploitation des travailleurs pendant que les fortures, les profits et la dant que les fortunes, les profits et la finance s'enflamment.

M. Casanova a condamné le capi-talisme qui « fatt la preuve de son incapacité à répondre aux défix de notre époque », comme l'avait déjà souligné M. Marchais, la veille, à l'occasion de son allocution inaugu-rale de la Cité internationale qui acqueille les nartis frères et les monaccueille les partis frères et les mou-vements de libération.

A l'évidence, ce discours était le « clou » politique de la fête 1989 alors que le secrétaire général doit se rendre prochainement, pour plu-sieurs jours, en URSS - il rencontrera M. Mikhall Gorbatchev le 22 septembre - et qu'un - bouillon nement », selon l'expression des dirigeants communistes, agite la sphère socialiste. M. Marchais évoquera probablement cette rencontre devant ses camarades du comité central dont une réunion est prévue les 12 et

Dans une allocution aussi didactique que défensive, le dirigeant communiste s'est attaché à démontrer « la supériorité du socialisme sur le capitalisme. Une fois de plus, il a réaffirmé le soutien du PCF à la perestrolka donnant, au passage, le statut de texte officiel du parti an livre l'URSS et nous, publié en 1978, qui évoquait une « crise de la société qui evoluti die estratait que « le maintien prolongé des mêmes hommes à la direction ait tourné à une sorte de situation d'attente ». Des expressions, faut-il le noter, qui n'ont jamais figuré dans un seul texte de la direction du PCF à l'époque brejnévienne!

# < Nous n'avons jamais désespéré »

 Nous avons été înquiets, mais « Nous avons ete inquiets, mais nous n'avons jamais désespéré des sociétés socialistes, de leur capacité à trouver en elles-mêmes les forces leur permettant de faire sauter les blocages qui les empêchatent de libé-rer tous leurs potentiels », à affirmé le secrétaire général qui, voyant » les constructions conférences conférences natistes soviétiques conduire une immense entreprise de rénova-tion », a indiqué que le PCF « a peutêtre fait preuve d'optimisme, mais surtout de lucidité ».

Rejetant en bloc le système capitaliste, fauteur de chômage, d'austé-rité, de précarisation, de drogue, d'insécurité, de corruption, de racisme et de pillage du tiers-monde, selon la liste dressée par M. Marchais, le premier dirigeant du parti a précisé que « ce n'est pas au moment de la carielle de la c où le capitalisme fait aussi ouverte-ment la preuve de sa nocivité, ou moment où le martyr qu'il fait subir au tiers-monde et l'aventr qu'il promet à notre peuple provoquent l'indignation de tant de forces sociales, d'hommes d'Eglises, d'intellectuels, que nous allons chercher des solution de son coté! » Pous lui, « le socialisme est, certes, confronté à des problèmes », mais il ne fait aucun doute que « c'est le socialisme qui a fait et continue de faire la preuve de so runtinosté!

sociaisme qui a jan et conunue ae faire la preuve de sa supériorité!

Moyennant quoi, M. Marchais a expliqué à son auditoire que des traits d'arriération extrême ont été le point de départ des sociétés socialistes », qui, scion hii, ont réussi à s'en sortir, alors qu'e aucun pays dominé par le capitalisme et confronté à des problèmes compara-bles n'a pu les surmonter. Aucun!

Le secrétariat général a poursuivi « Le passé bureaucratique de la vieille Russie a à l'évidence marqué l'Union soviétique. L'absence de toute tradition de vie démocratique a permis à la cruauté et au cynisme des tsars de ressurgir avec le stalinisme, et cela dans un pays où les guerres, notamment contre l'enva-hisseur nazi, et la nécessité de construire de A à Z une économie puissante ont donné un rôle omnipo-

tent à l'Etat. » Le secrétaire général a ensuite concédé que « la lutte est rude » en URSS, « d'autant plus que des forces hostiles à la perestrotka jorces nustres à la perestroita -celles qui regrettent l'ordre ancien comme celles qui revent d'un retour au capitalisme – encouragent » les lourdeurs du système. Mais si la lutte est rude, « ce n'est pas parce que le socialisme y meurt, a lance M. Mar-

chais, c'est parce qu'il y connaît une seconde jeunesse ! » De ce bain de jouvence, le dirigeant communiste s'est bien gardé de parler, n'évoquant aucun autre pays socialiste - pas même la Chine si durement condamnée par le PCF en juin qui n'a pas eu droit à un seul mot

à part la Pologne où « la voie choisie par le POUP [PC polonais] est la
seule possible » (lire également page 48).

· Le RECOURS met en garde le Front national. - Le porte-parole du mouvement RECOURS, M. Jac ques Roseau, a adressé, samedi 9 septembre, au nom des rapatriés d'Afrique du Nord, une mise en garda au Front national après les déclara-tions de M. Claude Autant-Lara : « Les lamentables excès auxquels se livrent certains irresponsables du Front national disqualifient ce mouvement à un point tel, a-t-il notam-ment déclaré, que paradoxalement il ne sera bientôt même plus an mesure de défendre les solutions des problèmes qui avaient assuré son auccès. Le mouvement de M. Le Pen, qui s'est toujours pasé en champion de l'Algérie française et ne manque jamais une accasion de le rappeler pour mieux tenter de récupérer les pour mieux tenter de récupérer les repetriés, serait bien inspiré de se souvenir que l'Algérie française était une terre habitée par des chrétiens, mais aussi par des juifs et des musulmans, et qu'insulter ou blesser les uns, c'est aussi insulter ou blesser les autres. »

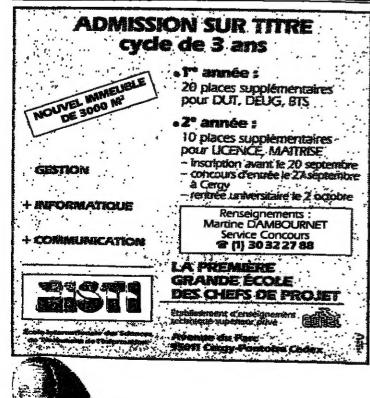



# tu RPR

And the desire of both the The bands of the same of the s And the second contract of the second contrac

fier? Non. associer!,

Man de de de la company de la 

The state of the s THE SECOND SECON Figure very last representation of the second A TOTAL STATE

Service State of the service of the MARCHART CONTROL CONTR 新聞を開始 (42 jat 82) カー

# de . Fffurtunité . is proclame la supériori sur le capitalisme

**新疆** 人名西波罗斯 "你一点的","我一点点。 MARKET PROPERTY OF THE 🙀 illa order 🗸 illa 😁 Military was printing on the Co. Applications placed 1 (4.5) description on secure or water of the same in BON MANUEL MANUEL CO.

THE PARTY THE PARTY OF THE PARTY OF

HOR AND THE PARTY AND ADMINISTRA

# ET LE MONDE EST A VOI

To and the forest form the second of the sec



# LA PUISSANCE D'UN DESKTOP.

Les desktops sont les "gros" micros de bureau. Les laptops sont les petits micros portatifs. Vous l'avez compris, par sa puissance, le petit dernier Toshiba appartient au monde des premiers, et par sa taille et sa conception, il se rapproche de celui des seconds. Ainsi, il cumule le confort d'un écran plasma VGA, un clavier complet de 92 touches, trois connecteurs d'extension... et la portabilité! Voici le T3200SX.

# VITESSE ET CAPACITÉ : COMME UN GRAND AUSSI.

Son processeur est un Intel 80386SX: compatibilité avec les systèmes d'exploitation et les processeurs passés, présents, et futurs... et vitesse "turbo" (16 MHz). Pour travailler efficacement : disque dur de 40 Mo et 1 Mo de mémoire... extensible à 13 Mo sans sacrifier un seul connecteur! Même idée pour le mode VGA: il est intégré, permet 16 niveaux d'intensité sur l'écran plasma, et la couleur sur un écran externe. Tout cela sans carte.

# ET PRESQUE LA TAILLE D'UN LAPTOP.

Jugez vous-même : moins de 8 kilos, et 37 sur 39,5 cm; un véritable record de miniaturisation. Pas de doute, Toshiba consirme son avance et sa volonte; et le T3200SX a bien sa place aux côtés des T3200 et T5200. Chez Toshiba on pense même que tous les micros de bureau seront un jour comme lui... En plus, avec ses deux ports série et son port modem, il vous permettra de toujours avoir le monde entier à portée de la main. Bons voyages.

L'Empreinte de Demain

TOSHIBA BYSTEMES (France) S.A. DIVISION INFORMATIQUE 7, RUE AMPERE - B.P. 131 - 92804 PUTEAUX CEDEX TEL: (1) 47 28 28 28

# Réunis à Evry

# Les partisans de M. Fabius veulent mesurer leurs forces au sein du Parti socialiste

M. Laurent Fabius a réuni ses amis, samedi 9 et dimanche 10 septembre à Evry, dans l'Essoure, pour discuter du texte de sa contributicion en vue du congrès socialiste qui se réunira en mars prochain à Rennes.

Près de mille cent personnes, selon les organisateurs, ont participé à tout ou partie des débats, parmi lesquelles MM. Jack Lang, Paul Quilès et Jacques Mellick, membres du gouvernement (MM. Pierre Bérégovoy et Michel Charasse, qui soutiennent, eux aussi, M. Fabius, étaient retenus par plupart des cent vingt parlementaires et vingt-huit premiers secrétaires fédéraux qui, en juillet dernier, avaient apporté leur soutien au président de l'Assemblée nationale.

« Plaisir d'être ensemble », plaisir de la rencontre .. . plaisir du débat », voilà ce qui a caractérisé, selon M. Fabius, la journée et demie que ses partisans ont passée à Evry. Il est vrai que les élus, les cadres, les militants et sympathisants présents paraissent surpris d'être si nombreux et d'entendre, dans les diverses interventions, des propos si proches de ce qu'ils pen-

L'objet principal de la rencontre d'Evry était celui-là : faire nombre (un nombre supérieur aux prévisions, bien sûr), montrer qu'on existe, que l'on recrute « sur le terrain - comme dans le meilleur monde et que l'on est sur la même longueur d'ondes.

M. Fabius, dans son discours final, a interprété à sa façon cette bonne humeur. A l'entendre, c'était l'air frais retrouvé après des années sèches et arides. - Le plaisir de la rencontre, a-t-il dit, il y avait probablement quelque temps que nous ne l'avions pas connu. • Ou encore : On se sent bien parce que des idées nouvelles jaillissent.

# L'antijospinisme

Réservant à M. François Mitterrand le titre d'a ancien premier secrétaire » et ne citant jamais ni M. Lionel Jospin ni M. Pierre Mau-roy, le président de l'Assemblée nationale a rapporté des propos du chef de l'Etat qui, se rappeiant le temps où il dirigeait le parti, évoquait les colloques se succédant chaque fin de semaine et le « foisonne-ment d'idées » qui, selon M. Fabius, a été « trouvé ou retrouvé » à Evry.

La rencontre d'Evry a été vécue par nombre de participants comme le vrai départ d'une équipée qui fait remonter, chez les plus expéri-mentés, le souvenir de combats anciens. M. André Labarrère évoquait les dix-huit députés conventionnels élus autour de M. Mitterrand en 1967. D'autres avaient en tête, surtout, le congrès de Metz, en 1979, grande bataille gagnée par les mitterrandistes contre MM. Rocard et Mauroy, que

pelée et que M. Paul Quilès, qui en

avait été l'organisateur, symbolisait. Qu'est-ce qui rassemble les fabinsiens? En premier lieu, à n'en pas douter, un ressentiment, qui s'est largement exprimé à Evry, au sujet des années Jospin. On ne gouverne pas le PS pendant sept ans sans mécontenter du monde. A entendre ce qui s'est dit, notamment au sein du groupe qui a discuté, samedi après-midi, des problèmes du parti, celui-ci serait devenu, sous la direcmuet et asthénique; il se serait transformé en un ensemble de baronnies tenues par des élus et de plus en plus coupées de la société.

Le pouvoir v aurait été confisqué par un clan, qui continuerait d'y régner derrière l'apparence d'un pre-mier secétaire, M. Mauroy, otage de ses alliés : tout y serait fait pour servir l'ambition inavouée du ministre de l'éducation nationale, ceux qui n'y adhèrent pas étant impitoyablement marginalisés et contraints de trouver refuge,.. à l'hôtel de Lassay. Bref, le PS est en mauvais état, et c'est à M. Jospin qu'il le doit.

# La « parenthèse » rocardienne

Revivifier, développer, moderni-ser le PS, voilà, selon M. Claude Bartolone - qui a fait des travaux de cet « atelier » un rapport public succinct — un vrai « travail d'Hercule ». Les griefs formulés à l'encontre de la direction du PS ne portent pas seulement sur sa gestion, mais, aussi, sur ses choix politiques : celui de M. Mauroy pour succéder, comme premier secrétaire, à M. Jospin : l'acceptation de l'ouverture, qui a fait préférer des représentants de la société civile à des socialistes comme ministres; des épisodes comme celui des élections municipales à Marseille (l'avant-projet de contribution se prononce pour la réintégration, au congrès des « nombreux militants exclus », ce qui concerne, au premier chef. M. Robert Vigouroux et, en tout cas, ses partisans).

Enfin, quand le ministre de l'éducation nationale et ses amis expriment leur volonté de rassembler l'axe majoritaire du parti, les fabiusiens répliquent que les mêmes avaient monté, l'an dernier, une machine de guerre pour empêcher un mitterrandiste - M. Fabius - de devenir premier secrétaire du parti.

L'antijospinisme n'explique pas tout. Les fabinsiens sont réunis, en second lieu, par un pari sur les qua-lités de leur chef de file, sur sa capacité à recueillir l'héritage mitterrandiste lorsque sera refermée la · parenthèse » rocardienne. Mais ce sont là, précisément, les « faux débats » que M. Fabins a tenns à écarter. « Il ne faut pas, a-t-il dit, transformer le débat [de congrès] légitlme en un débat pour ou contre le gouvernement. Ce serait surréaliste. Les socialistes n'y compren-draient rien, et les Français non

Ensuite, M. Fabius a rejeté la confusion entre l'échéance normale du débat dans le parti et l'échéance présidentielle ». D'abord, a-t-il plaisanté, « personne ne peut répondre à la seule question qui ouisse valoir : est-ce que François Mitterrand fera, ou non, un troi-sième mandat? Mais il ne faut pas non plus, a-t-il ajouté, que « l'échéance présidentielle serve à empêcher le débat dans le parti », autrement dit que les initiatives des fabiusiens soient disqualifiées au motif qu'elles n'en auraient pas

d'autre qu'un projet présidentiel.

Les fabiusiens doivent être des « rassembleurs », a souligné M. Fabius, après MM. Paul Quilès et Marcel Debarge, notamment. Aussi mettent-ils l'accent sur les propositions qu'ils défendent et qui sont consignées dans un avant-projet de contribution destiné à être amendé d'ici la réunion du comité directeur du PS, en octobre. « François Mitterrand n'est à personne, mais le mitterrandisme, c'est, d'abord, la volonté de rassembler », a lancé M. Fabius.

Retenant la leçon du chef de l'Etat, le président de l'Assemblée nationale cherche moins à définir un corps de doctrine, s'opposant aux autres, qu'à réunir un éventail correspondant aux diverses sensibilités du PS. De MM. Bérégovoy ou Quilès à M. Debarge - sans parler de MM. Julien Dray et Jean-Luc Mélenchon, absents pour cause d'-autonomie », mais représentés par le premier secrétaire fédéral de Essonne, - le champ couvert est

Cet éclectisme pose, d'ailleurs, quelques problèmes aux fabiusiens, que la présence, parmi eux, du ministre de l'économie et celle, maintenant, de M. Michel Charasse, ministre délégué au budget, rendent prudents dans le débat budgétaire qui s'est ouvert au PS.

Leur prudence est, évidemment. en proportion de l'alacrité avec laquelle les jospinistes mettent en cause le défaut de justice fiscale et sociale qu'ils décèlent dans le projet de M. Bérégovoy. Pourtant, si le début de congrès ne doit pas, comme l'a dit M. Fabius, donner l'impression d'un parti qui ne s'intéresse qu'à lui-même, le budget devrait être la bonne occasion de montrer que les socialistes se préoccupent des problèmes des citoyens...

M. Bérégovoy est, avec beaucoup d'autres - avec presque tous les autres, si l'on en juge par la tonalité des journées d'Evry, - partisan du dépôt par M. Fabius d'une motion, soumise au vote des militants. Convaincus de poser, au moins, les vraies questions sur la place du PS dans la société, sur le renouvellement de sa doctrine, sur son mode de fonctionnement et sur la façon dont il doit concevoir d'éventuelles alliances, comment les fabusiens pourraient-ils, selon l'expression de l'un d'entre enx, « aller au bord du Rubicon pour pêcher à la ligne » c'est-à-dire participer à un marchandage sur les directions de fédération et les places dans les instances dirigeantes du parti, qui ferait l'économie du vote des militants, une motion commune étant, alors, sou-

M. Fabius a promis qu'il s'engage « pour agir, et pour agir à fond », mais il n'en a pas dit, ni ne veut en dire, davantage. Ce sera aux fabiusiens, qui ont quitté Evry avec ce viatique, de montrer à leur général, le moment venn, qu'il peut les sui-

PATRICK JARREAU.

M. Fauroux : le PS aime se regarder

le nombril

Huit élections partielles

# Le PS perd un canton dans les Bouches-du-Rhône

La stabilité a prévalu dans les trois municipales et dans quatre des cinq cantons où étaient organisées des partielles, dimanche 10 septembre. Seuls les électeurs du canton de Tarascon ont fourni l'exception en envoyant à l'assemblée départementale des Bouches-du-Rhône le maire du chef-lieu, Mª Aillaud, div. dr. qui succède ainsi à un socialiste, décédé. Du coup, le PS et ses alliés se retrouvent à égalité de voix (18 chacun) avec l'opposition de droite au sein du conseil général, présidé par M. Louis Philibert (PS), tête de liste aux prochaines sénatoriales et qui comprend également 11 élus du parti commu

La droite nourrissait des espoirs identiques en Dordogne: se retrouver à égalité de sièges au sein du conseil général, présidé par M. Bernard Biou-lac (PS). Le scrutin de Hantefort ne lui permet pas de concrétiser cette ambition : la gauche a

conservé son vingt-sixième élu face à une opposition qui n'en détient toujours que vingt-quatre.

Dans les trois autres cantons, les successions se sont pas accompagnées de changement : un CDS est rempiacé par un divers droite à Gap (Hautes-Alpes), un RPR l'est par un autre RPR à Ahun (Creuse), un divers droite l'est par un autre divers droite à Anse (Rhône).

Dans les cas où il s'agissait de premiers tours. le Parti communiste enregistre des reculs :

- 1.51 point à Tarascon, - 3,68 à Ahun et

- 2,13 à Hautefort. Le PS, s'il perd Tarascon avec un recul de 8,62 points, progresse de 8,07 à Ahm. Quant au Front national qui n'était présent que dans le seni canton de Tarascon, il voit son électorat considérablement s'éroder :

par les cath

# Cinq cantonales...

HAUTES-ALPES: canton de Gap-Nord-Est (2º tour).

Inscr., 3 697; vot., 1 701; abst., 53,98 %; suffr. expr., 1 636. MM. Jacques Foisset, div. d., adj. au m. de Gap, 841 voix (51,40 %), ELU; Christian Graglia, PS, 795 (48,59 %).

[Parlementaire europées, M. Pierre Bernard-Reymond, UDF-CDS laisse la place à l'un de ses adjoints après s'être démis de son mandat de conseiller général qu'il détenuit depuis 1982, pour respecter la loi limitant le cumul des mandats. M. Foisset blen qu'ayant obtess la majorité absolue au premier tour d'avait pas pu être déclaré éin faute d'avoir rocueilli un nombre de suf-frages au moins égal au quart des ins-

crits.

An premier tour, los résultats étalent les suivants : leser., 3 693; vot., 1 471; ahst., 60,16 %; suffr. expr., 1 408.

MM. Folsset, div. d., 725 voix (51,49 %); Graglia, PS, 352 (39,20 %); Bunnt, MRG, 67 (4,75 %); Mascarelli, PC, 64 (4,54 %). En aeptembre 1988, M. Bernand-Reymond avait été rééla dès le premier tour avec 55,72 % des suffrages.)

BOUCHES-DU-RHONE : canton de Tarascon (1" tour).

Inscr., 10 506; vot., 5 444; abst., 48,80 %; suffr. expr., 5 530, M= Thérèse Aillaud, div. d., m. de Tarascon, 2 277 voix (52,10 %), ELUE; MML Jean-Louis Auvergne, PS, 1 238 (23.22 %) : Pierre Valorani, PC. 507 (9,51 %); Maurice Seguin, FN, 466 (8,74 %); M= Catherine Levraud, Verts, 342 (6,41 %.

Le Parti socialiste perd dès le pre-mier tour un siège que détenait l'un des siens depuis 1979, Robert Laianze, décèdé le 6 juillet. Par rapport à 1985, M= Alliand améliore son score de 17,35 points en pourcestage tandis que le PS recule de 8,02 points, le PC de

1,51 et le FN de 8,49. An premier tour des élections de 1985, les résultais étalent les suivants : inser., 9 877; vot., 7 195; abst., 28,06 %; suffr. expr., 6 869. M Alliand, div. d., 2 387 voix (34,75 %); MM. Luisazze, PS, 2 146 (31,24 %;

Pommer, FN, 1 184 (17,23 %); Lan-pies, PC, 757 (11,02 %); Jousthan, PSU, 213 (3,10 %); Favro, div. g., 182 (2,64 %). Robert Lalauze avait été rééla, au second tour, avec 3 468 voix (46,38 %), contre 3 305 (44,98 %) à M= Alland et 634 (8,62 %) à M. Pommer, sur 7347 suffrages exprimés, 7567 votants (abst., 23,30 %) et 9 866 Electeurs inscrits.

(1" tour).

Inscr., 3 891; vot., 2 489; abst., 36,03 %; suffr. expr., 434. Jean Auclair, RPR. 1 332 voix (54,72%), ELU; M= Christiane Chanbier, PS, m. d'Ahun, 925 (38%); MM. André Léonard, PC, 131 (5,38%); Denis Marçais, FN, 46 (1,88 %)

[M. Jean-Clande Pasty (RPR), conseiller régional du Limonnia, rééla député européeu eu juin dernier, s'est démis de son mandat de conseiller général qu'il détenait depuis 1979, afin de se metire en conformité avec la législation anti-cumul. Même s'il fait un peu moins que son prédécesseur (- 5,87 points de pourcentage), le cau-didat du RPR l'emporte dès le premier liste améliore quant à elle de

En 1985, M. Jenn-Claude Pasty avait été réélu dès le pressier tour avec 1 658 voix (60,59 %), contre 819 (9,46 %) à M. Psalla, PC, sur 2 736 suffrages exprimés, 2 844 votants (abst., 27,83 %) et 3 941 électeurs inscrits.]

DORDOGNE : canton de Hau-

tefort (1" tour). Inscr., 3 759; vot., 2 967; abst., 21,06 %; suffr. expr., 2 883. MM. Jean-Marie Queyroi, maj. p., 1 721 voix (59,69 %), ELU; Gérard Debet, div. d., m. de Badefolsd'Ans, 888 (30,80 %); Jean-Pierre Cournil, PC, 274 (9,50%).

[M. Jean-Pierre Queyroi succide à son père, Pierre Queyroi, conseiller général (MRG) depuis 1958, décidé le 14 soût. Le nouvel élu amédoire de plus de six points de pourcestage le score réalisé par son père su second tour de 1985, tandis que le représentant de l'opposition sonteux par le RPR et l'UDF en perd 13,14 et celui de PC, 2,13. Le droite svait espéré emporter cette partielle ce qui lui surait permis de détenir vingt-cisq sièges au couseil général, présidé par M. Bernard Shoutac (PS) soit sutant que la majorité de gauche départamentale.

Ma pressier tour de l'élection de 1985, les résultats avaient été les suivants : inscr., 3832 ; vot., 3199 ; abst., 16,51 % ; suffr. expr., 3136. MM. Louis Barnier, div. d., 1378 (43,94 %); Queyrot, MRG, 1315 (41,93 %) ; Jean-Marie Eyrand, PC, 365 (11,63 %) ; Jean-Noté Compa-rot de Bercenzy, FN, 78 (2,48 %). Pierre Oueroy avait été viéin su Pierre Queroy avait été rééla au second tour, avec 1 769 vaix (53,63 %), contre I 529 (46,36 %) à M. Bernier, sur 3 298 suffrages exprimés, 3 365 votants (abst., 11,62 %) et 3 782 électeurs ins-

RHONE: canton d'Anse (2º tour). Inser., 12 651; vot., 5 073; abst., 59,90 %; suffr. expr., 4 776. MM. Georges Perrier, div. d., adj. au m. de Saint-Jean-des-Vignes. 2 458 voix (51,46 %), ELU; Jean-Paul Gasquet, RPR. m. de Liergues, 2 318 (48,53 %).

[Bien qu'arrivé en tête au premier tour, le candidat du RPR, président de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche-sur-Saône est devancé au second tour par un « divers droite ». Ce dernier succède à Michel Lumy, dir. d., décèdé le 16 juillet dernier.

d., décâdé le 16 juillet dernier.

Au premier tour, les résultats étaient les suivants : lancr., 12 652; vol., 5 215; abst., 58,78 %; suffr. expr., 5 047. MM. Gasquet, RPR, 1 446 roiz (28,65 %); Perrier, div. d., 1 317 (26,09 %); Pacard, div. d., 1 199 (23,75 %); Barbler, 536 (10,62 %); M. Maifray, PC, 496 (9,82 %); M. Revol. POE, 53 (1,05 %). Michel Lamy avait été réélu dès le premier tour en mars 1985, avec 56,81 % des suffrages.]

# ...et trois municipales

ISÈRE : Moirans (1" tour).

Inscr., 4 034; vot., 2 810; abst., 30,34 %; suffr. expr., 2 761. Liste conduite par M. Max Monnet (PC), 1 405 voix (50,88 %); 22 sièges; liste conduite par M. Alain Quinet (div. d.), soutenue par le RPR et l'UDF, 846 (30,64 %): 4 sièges; liste conduite par M. Maurice Chanaron (div. d.), 510 (18,47 %) :

[Le tribunal administratif de Greno-ble avait ammié, le 16 jain deraier, le second tour des élections municipales de murs, en raison d'irrégularités an cours de déposillement. Trois voix séparaient la liste conduite par M. Monnet (PC) de celle, devancée, de M. Monneret (RPR), sur 3 179 suf-frages exprimés.

Avec près de 51 % des voix, la liste de M. Monnet l'emporte dès le premier tour alors qu'en mars elle n'en avait obtesu que 44,14 %. En mara, une liste « divers gauche », conduite par M. Michel Pous, avait été créditée de 13,72 %. Cette fois, M. Pous, ancien membre du PS, figurait sur la liste de M. Chasaron.

M. Chasaron.

An pressiler tour des élections de mars, les résultais étaient les suivants : inscr., 4 021 ; vot., 3 676 ; abst., 23,50 % ; sufir. expr., 2 979. Liste un. g., conduite par M. Monneret, PC, 1 315 voix (44,14 %); liste un. d. conduite par M. Monneret, RPR, 1 255 (42,12 %); liste div. g. conduite par M. Pons, PS-diss., 409 (13,72 %). An second tour, la liste conduite par M. Monner avait obtess 1591 voix (50,04 %) et 22 élus, contre 1 588 (49,95 %) et 7 élus à celle qu'emmesait M. Monneret. Il y avait en 3 179 suffrages exprimés, 3 312 votants (17,63 % d'abstentionnistes) et 4 021 électeurs inscrits.

RHôNE : Anse (2º tour). Inscr., 2 509; vot., 1 669; abst., 33,47 %; suffr. expr.,

1 632. Liste div. d. conduite par M. Jean-Pierre Pinault, 944 voix (57,83 %): 22 sièges; liste div. d. conduite par M. Daniel Pomeret, 383 (23,46 %): 3 sièges; liste div. d. conduite par M. Adrien Laude-Bousquet, 305 (18,68 %):

2 sièges.

Cette triangulaire à droite se solde par le succès de la liste déjà arrivée en tête au premier tour et qui avait manqué de peu la victoire, dimanche deraier, puisque il lui aurait fallu trois suffrages de plus pour franchir la burre des 50 %. Cette partielle avait ést rendue nécessaire par le décès de M. Michel Lamy, div. d., dont la veuve figurait sur la liste de M. Pemeret, suclea adjoint aux finances.

Au premier tour, les résultus étaient les suivants : inacr., 2509 ; vot., 1 695 ;

abst., 32,44 %; saffr. expr., 1 604. Liste div. d. conduite par M. Pinasir, 800 (49,87 %); liste div. d. conduite par 800 (49,87 %); liste div. d. conduite par M. Pomeret, div. d., 434 (27,05 %); liste div. d. conduite par M. Lande-Bousquet, div. d., 379 (23,06 %). An premier tour des élections de mars 1989, is liste divers conduite par M. Michel Lamy, scale en lice, avait obtenu 100 % des voix et 27 sièges.

RHONE: Dardilly (2° tour).

Inser., 4 147; vot., 2 224; abst., 46,37 %; suffr. expr., 2 168. Liste div. d. conduite par M. Bernard Thomas, 818 voix (37,73 %) : 21 sièges ; liste div. d. conduite par M. Daniel Le Maire (RPR), 811 (37,40 %): 5 sièges; liste PS conduite par M. Michel Charmont (PS), 539 (24,86 %):

[En raison de la distribution tardive d'un tract émanant de la liste d'union UDF-RFR, conduite par M. Thomas, le tribunel administratif de Lyon ausit annulé le scrutin de mars deraier. La liste de M. Thomas avait obtens en mars le même nombre de suffrages que celle de centre gauche dirigée par M. Marcel Christ. Ces deux listes avaient, nour cette nordelle federané. M. Marcel Carlst. Ces deux lister avaient, pour cette partielle, fasionné. An premier tour de cette partielle, fasionné. An premier tour de cette partielle, les résultans étaient les suivants : inect., 4 147; vot., 2 051; abst., 50,54 %; suffr. expr., 1 901. Liste div. d. conduite par M. Thomas, div. d., 773 (40,66 %); liste div. d. conduite par M. Le Maire, RPR, 628 (33,93 %); liste PS consultie par M. Charmot, PS, 500 (26,30 %). An second tour des élections de mars 1989, les résultats avaient été les suivants : inscr., 4 129; vot., 2 807; abst., 32,01 %; suffr. expr., 2 745. Liste UDF-RPR conduite par M. Thomas, div. d., 933 (33,98 %): 19 élus; liste div. d. conduite par M. Christ, div. g., 933 (33,98 %): 5 élus; liste div. d. conduite par M. Dejean, RPR, 495 (18,03 %): 3 élus; liste PS conduite par M. Charmont, PS, 384 (13,98 %): 2 élus.]

# **EUROPEAN** UNIVERSITY OF AMERICA

1629 Pine Street at Van Ness . San Francisco, Ca 94109

UNIVERSITÉ À SAN FRANCISCO spécialisée en management international, associant une pédagogie active à l'expérience d'un projet personnel/professionnel. Member of the California Association of State Approved Colleges and Universitées. Academic program, unique in concept, format and professionnal experience. Fully approved to grant the

Master of Business Administration with an emphasis in international management A.C.B.S.P. FILIÈRES D'ADMISSION

3e CYCLE Diplômés de l'euseignement supérieur : Doctorats : sciences, lettres, droit, médecine, pharmacie - Ingénieurs - DEA, DESS - IEP - Tirulaires et de votre niveau d'anglais, conduisant an M.B.A.

2e CYCLE Expérience professionnelle de 3 aus exigée après une formation supérieure équivalence au second cycle. Cursus de 14 à 16 mois conduisant su M.B.A.

Informations et sélections: European University of America 17/25 rue de Chaillot (17/25) rue de Chaillot (18/25) 75116 Paris, (1) 40 70 11 71

né par European Universky of America \* San Francisco \* California \* 2 associés en Europe, Asie: Tak Ming - Hong Kong, et aux USA : PhD.

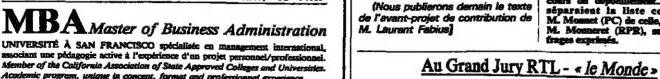

Interrogé, dimanche 10 septembre, au - Grand Jury RTL - le Mande », M. Roger Fauroux, minis-tre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, a expliqué, à propos de l'Association des démocrates dont il est membre : «La majorité présidentielle excède le Parti socialiste ; c'est cet espace que nous voulons occuper. »

Comme on lui faisait remarquer que l' « onverture » n'était pas évoquée dans les débats actuels du PS, il a répondu : « le Parti socialiste est comme tous les partis, il n'aime pas les concurrents qui sont les plus proches. On préfère, à la rigueur, le voisin de l'autre côté de la rue, plu-tôt que son voisin d'étage (...) Et

puis le Parti socialiste, il est com tous les partis; il aime bien se regarder le nombril (...) C'est comme l'acné des jeunes gens au printemps. C'est un congrès. Il n'y en avait pas eu depuis longtemps. Interrogé sur le rappel à le solida-rité gouvernementale lancé, lors du dernier conseil des ministres, par M. Michal Rocard, M. Fanroux a expliqué: « La nouveauté, c'est que le premier ministre a jugé utile de faire savoir qu'il avait lancé un rap-

pel à l'ordre; mais je peux vous dire que les rappels à l'ordre, soit individuels, soit collectifs, il y en a eu pas mal depuis le début. Je pense d'ailleurs que c'est dans la nature des choses. »



Mar. See a see

The state of the s

of the second of the second

- der bei militäri (

9426±6

----

· 你好情報。我

2 e . 5 100

- - -

propriétaires n'aurait eu, depuis la

années 60, publier un livre, écrit uni-

quement par des rescapés juifs. En réponse à un appel dans la presse, nous avons reçu du monde entier des

centaines de réponses. En bien, il a

falls lutter trois on quatre ans pour

pouvoir enfin le publier. Le minis

la censure : tont nous était hostile.

tère de la culture, l'office des cultes,

» L'idée des autorités était sim-

ple : il fallait faire croire aux Occi-

dentaux que seuls les communistes

avaient aidé les juifs, et que cette nation d'antisémites doit être bieu

tenue en bride pour ne pas causer de

soucis à tout le monde. Quelques

années plus tard, les mêmes auto-

rités communistes déclenchaient

une chasse aux sorcières officielle

contre ce qui restait de juifs en Polo-

gne. Elles en sont revenues bre-

· J'ai essayé de proposer ce

recueil de témoignages boulever-sants à un grand éditeur français. Il

- Nous savons tout sur l'antisémis-

tisme polonais. - Je n'aime pas

beaucoup le souvenir de cette

- Comment sortir enfin de cette

affaire d'Anschwitz? Quelles solu-

- Le premier geste de bonne volonté doit être fait par les catholi-

ques polonais pour manifester leur compréhension de l'horreur incom-

mensurable de la Shoah. Il faut

tenir nos obligations et appliquer les

accords de Genève, signés par des personnalités juives importantes et

- entre autres - par quatre cardi-naux, dont l'archevêque de Craco-

vie. Appliquons ces accords, sans

plus trainer et sans épiloguer sur leurs éventuelles déficiences for-

» Il faut rapidement construire, à un demi-kilomètre du camp, un centre

international et interreligieux de prière et d'étude (avec l'aide finan-

cière promise par les Eglises

d'Europe), où les carmélites

devraient bien vouloir s'installer.

Mais n'oublions pas d'informer régulièrement et très clairement

l'opinion du progrès des travaux, en

leur fixant au préalable des délais

La voyage du cardinal Glemp

aux Etats-Unis reporté. - Le pri-

mat de Pologne a ajourné, samedi

9 septembre, un voyage qu'il devait

faire on mois-ci aux Etats-Unis, en

raison de la controverse antre juifs et

catholiques sur le carmel d'Ausch-

witz. Mgr Glemp devait se rendre à

Washington, Boston, Chicago, Clevaland, Milwaukee et Detroit. Il ris-

quait d'être confronté à des manifes-

Propos recueillis par

HENRI TINCO.

réalistes. »

dans la région d'autres grandes | tations de juifs américains mais aussi fermes où se cachaient des juifs ~ | la désapprobation de cartains catho-

Au Quinté+, avec les 5 premiers chevaux

dans l'ordre c'est le début de la fortune.

Au Quinté+, vous gagnez aussi avec les

5 premiers dans un ordre différent, les

4 ou les 3 premiers quel que soit l'ordre.

Où jouer: Dans tous les points PMU.

Mise minimale: 10 francs.

Jour de jeu : Chaque mardi.

mais jamais aucun de leurs ex- liques. - (Reuter.)

tions reste-t-li?

m'a répondu d'un ton giacial

douilles, mais le mal était fait.

. J'ai voulu, au début des

guerre, l'idée de s'en prévaloir.

« Le premier geste de bonne volonté doit être fait

par les catholiques polonais »

nous déclare M. Jacek Wojniakowski, directeur du mouvement ZNAK

monde entier a établi entre la Shoah et le camp d'Anschwitz ?

cultures, dites-vous. le crois que c'est vrai, même si spirituellement

nous sommes tous des sémites, ainsi

que l'a dit Pie XI. Ce sont denx

visions différentes de nos liens avec

les morts. Que dire de ce dogme pri-

difficile pour beaucoup de chrétiens, insensé peut-être aux yeux des

» Je dois evouer qu'autant la

Shoah me bouleverse, autant je n'avais jamais réfléchi à son lien

symbolique unique avec Auschwitz. Pour moi, tous les camps sont un souvenir terrible du supplice qui peut être infligé par des bommes à

d'autres hommes, à un peuple

» Naturellement, les cent mille

Polonais morts dans les camps

d'Auschwitz ne sont qu'une poignée

en comparaison d'un million et demi

de juifa. Mais les statistiques, qu'il

apportent une note étrangement

fausse. Si quelqu'un a perdu dans un camp de concentration sa famille la

plus proche, il trouve qu'au-delà des

chiffres, qui dépassent l'entende-ment, il a le droit de prier à sa

» Une telle attitude pourrait-elle

transformer les camps en des cime-

tières chrétiens? Les juifs en ont

peur, et peut-être non sans raison. C'est en tout cas un argument de

Y a-t-il un antisémithene spé-cifique à la Pologue? Est-il lié à des causes historiques précises?

- A ce sujet, les jugements sont

presque toujours sommaires. Essayons non pas de justifier ou de condamner, mais de comprendre. Le nationalisme s'est développé chez

nous avec une virulence d'autant

plus grande que l'Etat polonais, depuis la fin du dix-huitième siècle.

n'existait plus. En même temps, la

concurrence économique grandit

entre les juifs, d'une part, et les classes moyennes nouvelles, d'autre

part, rendue plus âpre encore par un

groupe important de juifs russes, que le régime tsariste refoulait, à

coups de pogroms, sur les terres eth-

- Bref, l'antisémitisme moderne

naissait, plus détestable peut-être

chez nous qu'en France, à cause

d'un esprit de clan, primitif et dédai-

gneux, dans des recoins parfois inat-tendus du corps social. Mais il n'avait rien de commun avec ces

traits mourriers qui se som déve-loppés au sein de l'antisémitisme allemand.

Le communanté juive était en Pologne, depuis le Moyen Age, plus nombreuse qu'ailleurs : dans le bref intermède de notre indépendance,

entre les deux guerres, elle 2 compté dix pour cent de la population, une

proportion analogue à celle des Noirs aux Etats-Unis. En grande

niquement polonaises.

plus pour céder à leurs demandes.

manière, d'abord pour les siens.

faut avec effroi garder en mêm

- Deux symboliques, deux

partie, elle a gardé jusqu'à la seconde guerre ses particularités, si

fécondes pour notre culture : reli-

gion, langue, costume, coutume, professions ...

seconde guerre ruinés, poussés comme un memble vers l'Ouest et

profondément traumatisés. Après

avoir été les premiers à dire « non »

au totalitarisme, nous avons lutté sur tous les fronts en perdant six mil-

lions de morts, dont trois millions de

juifs. Or, on ne nous a même pas

permis de prendre part aux défilés

de la victoire, de peur d'offusquer les Russes. Et, lorsque nous prenions

le risque de parier du Goulag, du

pacte Molotov-Ribbentrop et des charniers de Staline, l'Occident

haussait les épaules : allons, on sait

bien que vous êtes antisoviétiques,

antirévolutionneires et surtout anti-

sémites... Il s'en fallait de peu que

sur notre territoire, avaient été conçus, installés et desservis par des Polonais.

Un antisémitisme

saus juifs .

- Mais quarante ans après,

- Ces bouffées, ces relents d'un

pourquoi la permanence d'un anti-sémitisme sans juifs en Pologue ?

étrange antisémitisme surs juifs sont en partie dus à l'ignorance, à

l'impossibilité, dans un pays comme

faits - ou plutôt à certains mythes

- un examen critique. Les juifs étaient réputés être en nombre élevé

dans des institutions exécrées

comme la « planification socia-liste », qui ruinait le pays, et la

police secrète qui le terrorisait. Mais

en parier à haute voix, se demander

froidement s'il s'agissait d'un fait ou

dire que le fondateur même de la

Dzierzynski, n čtait pas un juif, mais

un nobliau polonais, que parmi les secrétaires successifs du parti qui

nous ont poussés dans le gouffre, il n'y avait probablement pas non plus

un seul juif et que, parmi les figures de l'opposition les plus respectées et

populaires, les premières places étaient occupées par des Polonais de

» Pendant la guerre, ma mère avait abrité, à la campagne, des inifs, avec la certitude qu'elle serait immédiatement fusillée avec toute

ma famille si les Allemands décou-

vraient leur identité. Ils devaient

changer de domicile assez souvent.

sauf une fillette, qui est devenue

pour nous une sœur cadette. Après la guerre, son père l'a retrouvée. Elle

est venue cette année de Tel-Aviv

nous revoir, pour la première fois

depuis tout ce temps. Je connaissais

souche juive.

QUINTE +

FAUT PAS AVOIR PEUR DE GAGNER TROP!

» De même, était-il impossible de

d'un mythe était un tabou absolu.

nôtre, de faire subir à certains

I'on dise que les camps, constru

» Nons sommes sortis de la

A Paris et en province

Les gendarmes se réunissent

en commissions de concertation

service public de la gendarmerie, pour thème les nouvelles règles de cinq commissions sont réunies, à vie susceptibles de l'aciliner les rap-

mission « rénovation du cadre de tains crédits de fonctionnement.

Des états généraux de la dernière chance

E gouvernement a-t-il pris cendre. Leur insatisfaction est

Avec pour objectif de rémover le vie » se réunir, à Lyon-Bron avec

ports humains dans la gendarmerie,

La commission astreintes de ser-

vices - se réunit à Bordeaux-

Mérignac et elle est destinée à pro-

poser des solutions qui soulageraient les servitudes actuelles du personnel

sans mettre en cause l'efficacité du

service. La commission estyle de

commandement » se réunit à Metz

dans le but de définir les attentes

réciproques des chefs et des subor-

En principe, chaque commission désignera un sous-officier de l'arme

comme rapporteur, mais elle est pré-

sidée par un officier choisi par la

direction générale de la gendarme-

rie. Les rapports devront être remis

à la fin du mois de septembre au

ministre de la défense, qui s'est

engagé à en tenir compte pour com-

plêter les mesures annoncées le 23 soût et concernant, notamment,

l'augmentation des effectifs, la

réforme du règlement intérieur de la

gendarmerie et une hausse de cer-

d'autant plus grande qu'elle a été

trop longtemps contenue et qu'ils

sevent confusément que ce rendez-

vous avec le ministre de la défense et

teur hiérarchie ne se reproduirs plus

de si tôt. Ils n'ignorent pas non plus

leur tour, sont attentifs à ces états

généraux de la dernière chance, tant

leur sort est lié à celul des gen-

Dans ce contexte-là, où ce sont

les sous-officiers qui semblent avoir

lancé l'agitation, le gouvernement

devra veiller, en particulier, aux états

d'âme des officiers de la gendarme-

Incontestablement, beaucoup de

ces officiers ont été heurtés du man

que de réaction, aussi bien du gou-

vernement que de leur propre haute

hiérarchie, contra les attaques dont ils ont été l'objet, de la part de leurs

subordonnés, sur leur style de com-

mandement jugé insdapté, l'insuffi-

sance de leur formation ou la médio-

crité des relations qu'ils

sous leurs ordres. Ils sont nombreux

à s'estimer « lêchés » ou injustement

critiqués. Laur ressentiment se nour-

rit de l'impression qu'ils ont d'être,

en quelque sorte, « court-circuités »

par cette consultation nationale.

même s'ils y ont leurs représentants.

line de Saint-Pastou de Bonrepas et

de la gendarmerie, il apparaît que

cet accident est « un dérapage pro-fessionnel majeur ». L'adjudant Guillotin, qui était un pilote expéri-menté avec plus de vingt ans de pilo-tage, s'est laissé infléchir par des demandes, après un diner, d'effec-tuer de nuit un baptême de l'air.

L'hélicoptère, un Ecureuil, n'était pas équipe pour la navigation de nuit, selon la gendarmerie, qui consi-

dère que plusieurs sauces ont été commises par le sous-officier.

plus d'une centaine de « sorties » en

deux mois pour des secours en mes

et des évacuations sanitaires, devait

s'achever vendredi soir 8 septembre.

L'adjudant a voulu probablement fêter la fin de sa mission par ce bap-

tême de l'air qui allait se terminer

· L'accident de l'avion norvé-

gien treme at un corps retrouvés,

Vingt-neuf des passagers disparus

au cours de l'accident survenu, vendredi 8 septembre, zu bimoteur Convair norvégien, au large du

Jutland, n'avaient toujours pas été retrouvés dimanche soir, pas plus

que la boîte noire de l'avion, quand

ramenés à terre en même temps que

dans le vaste hangar du port danois

tragiquement.

169 passagers et 13 membres de les recherches ont été interrompues.
L'équipage du navire roumain ont pu être sauvées », a précisé Agerpres. A la demande du chef de l'État d'identifier les trente et un corps déjà

une commission gouvernementale des débris de l'appareil (sièges, gilets devait mener sur place une enquête de sauverage, bagages) et réunis

L'hélicoptère était chargé de la surveillance estivale des plages, et cette mission, qui s'est traduite par

Selon le commandement régional

JACQUES ISNARD.

que les cadres des trois armées. à

DÉFENSE

Paris et en province, entre le 11 et le

15 septembre, pour adresser à la fin

du mois un rapport au ministre de la défense, M. Chevènement qui avait

Ces commissions, sont composées

de quatre-vingt-six gendarmes

volontaires, venant de toutes les for-mations de la gendarmerie et de tous

les grades, Selon M. Jean-Pierre

Chevenement, ces structures de

réflexion et de concernation sont des-

tinées à informer le gouvernement et

le commandement des mesures qui

devraient être nécessaires pour réno-

ver le service public de la gendarmo-

La commission • participation et concertation • se réunit à Rennes dans le but d'imaginer les organes

de concernation qui serviront,

ensuite, de révélateur des problèmes

rencontrés par le personnel. La com-

mission - adaptation aux missions -

se réunit à Paris pour rechercher les

moyens de préserver la gendarmerie

de son sur-emploi actuel. La com-

La l'exacte mesure de ce que les

gendarmes espèrent de ces réunions

qu'ils ont déjà baptisées, en cette

célébration du bicentenaire de la

Révolution, les « états généraux » de

leur corporation ? S'il ne l'avait pas

prise, il irait au devant de nouvelles

après des siècles d'existence de leur

arme et d'acceptation des règles de

silence que leur impose leur statut

militaire, viennent de prendre

conscience, eux, de leur force avec

n'om pas l'ême syndicaliste mais qui ont été eux-mêmes surpris par les

e retombées » politiques de leur

les dossiers. Comme le dit l'un

d'entre eux, € nous n'arrivons pas les

mains vides » à ces états généraux.

Sous-entendu : le ministre de la

défense, à qui sont destinés les rap-

porte de ces commissione, devre, à

la fin de septembre, avoir « quelques

munitions » à distribuer pour désa-

cier comme un syndicalista, les gen-

la table des discussions avec la ferme

volonté de déposer - avec le sérieux

revendications de leur façon, qui est

pour la corporation le minimum en-

deçà duquel, il ne s'agit pas de des-

9 septembre, au large de Mimizan (Landes), d'un hélicoptère de la gendarmerie, dont les six occupants

ont trouvé la mort (le Monde daté 10-11 septembre). Une enquête technique devra déterminer s'il y a

en défaillance mécanique. Une enquête de commandement devra établir pourquoi l'hélicoptère était en vol irrégulier. Une enquête judi-

ciaire, enfin, a été ouverte par le procureur de Mont-de-Marsan

Les six morts sont l'adjudant Jacques Guillottin, le gendarme méca-nicien Philippe Riou, le médecin-aspirant Alain Pinon, et trois jeunes

femmes, Mas Valérie Larche, Caro-

Collision

entre deux navires

sur le Danube :

164 disparus

Bucarest. - 164 personnes sont portees disparues à la suite du nau-

frage, dimanche 10 septembre, d'un navire roumain entré en collision avec un convoi de péniches bulgare

sur la section roumaine du Danube,

près de Galati, a annoncé l'agence

Scules - 18 personnes sur les

roumain, M. Nicolae Ceausescu,

pour déterminer les raisons précises de l'accident. - (AFP.)

roumaine Agerpres.

(Landes).

Dans les Landes

Triple enquête ouverte après l'accident

d'un hélicoptère de la gendarmerie

Trois enquêtes ont été ouvertes line de Saint-Paston après l'accident, samedi matin Florence Pompier.

CATASTROPHES

darmes arrivent, si on les en croit, è

N'ayant pas l'habitude de négo-

morcer le mouvement actuel.

ssions ne doit pas servir à enterre

Pour la plupart des gendarmes qui

l'agitation épistolaire de cet été.

lancé ce projet le 23 août.

الله الله المنظم المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

RELIGIONS

Regroupant des intellectuels

catholiques proches de Solidarité

et du pape, le mouvement ZNAK avait été très actif dans l'opposi-

tion au régime communiste en

Pologne. Son directeur, M. Jack

Wojniakowski, prend, dans

l'entretien qu'il nous a accordé,

ses distances par rapport aux évê-

ques polonais dans l'affaire du

carmel d'Auschwitz. Il estime

que les religieuses devraient quit-

ter les lieux et commente « l'anti-

sémitisme sans juifs » qui perdure

« Comment expliquez-rous que l'Eglise polomise ait pu si long-temps sous-estimer la gravité de l'installation de religieuses au camp d'Anschwitz, qui remet en cause le dialogue international entre juifs et chrétiens?

- Nous n'avions jamais pensé que l'installation d'une dizaine de

carmélites dans un bâtiment déla-

bré, qu'elles ont remis en usage,

jouxtant de l'extérieur l'enceinte du

camp mais faisant partie de son hor-rible histoire, ni que leur prière

silencieuse pour les morts de toutes

les religions et leur vocation expis-toire, puissent offusquer qui que ce soit. Personne n'avait protesté contre

une église paroissiale érigée plus tôt dans dans une situation semblable à

Birkenau, ni contre un couvent de

salésiens, plus remuants pourtant

que les carmélites, également dans la région d'Auschwitz.

» L'association sociale et cultu-relle des juifs en Pologne avait été

avertie, en 1978, par le curé

d'Oswiecim (Auschwitz) que les

habitants de cette ville prieraient pour les juils martyrisés près du camp. Cet emplacement était déjà

marqué par une croix. L'association

remercia le curé, sans autre com-

Interdits

- Il faut se rendre compte que la

lutte acharnée des habitants de

Nowa-Huta contre les autorités

communistes pour pouvoir

construire une église avait aussi commence par l'élévation d'une croix, et qu'une autre lutte – cette

fois pour l'objectivité de l'enseigne-

ment – avaut eu comme point d'appui symbolique la présence de crucifix dans les classes. Ainsi lors-

que, plus tard, une voix française nous a dit qu'il ne fallait pas que « l'ombre de la crotx tombe sur le

camp », il nous a été difficile de

comprendre, d'autant plus que la croix des carmélites se dresse là cù

des milliers de Polonais ont été

fusillés et que nous avons l'habitude de mettre des croix sur nos tombes.

deux symboliques et de deux cultures? Comment expliquez-rous la difficulté des Polousis à com-prendre le lien symbolique que le

- N'y a-t-il pas opposition de

mentaire.

are the

14 teams (20 -1 ) . ....... 25

Section of the section and A Section

NE EXCES 44

March 1644 + 78 4-2

mande and remains

Not made

Tarte an exten

in an indicate

1000 Per (100)

Sec. 25.00

5 15 44

15 PT 10 PT 15 10 PT 15 PT 15

ام او داران از موجودی او این در داران

\$10 Television (E.S.)

2 10 10 202 000

umicipality

E & make an immercial. To the second se

1.00 mm 

A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O B-1000

The second of THE STATE SHALL PLANE 

Part Control of the C

H. B. Charles and a

Un joueur peut jouer sur un parking en bord d'aéroport à condition d'être très équilibré. A Flushing Meadow, tous les joueurs boivent Evian.



# Le tennis à l'heure allemande

Vainqueurs à Wimbledon en juillet dernier des simples témiain et masculin, les Allemands de l'Ouest Steffi Graf et Boris Becker out réussi un nouvean doublé à l'Open des Etats-Unis de tennis. Graf a battu, samedi 9 septembre, Martina Navratilova en trois manches, tandis que, le lendemain, Becker s'est imposé en quatre sets contre Ivan Lendi. La victoire de Graf a conforté sa première place mondiale alors que celle de Becker ne lui a pas encore permis d'accéder au sommet de la hiérarchie masculine.

New-York de notre envoyé spécial

La finale masculine de l'Open des Etats-unis de tennis a été torride. Il faisait plus de 45 degrés quand les joueurs sont entrés sur le court à 16 h 15 et, quatre heures plus tard, le mercure n'était pas descendu en dessous de 30 degrés, lors de la remise da chèque de 300 000 dollars au vainqueur de cette cent-neuvième édition des championnats d'Améri-

Pour prévenir les risques de malaise dans la foule, le speaker officiel a maintes fois rappelé aux quelque vingt mille spectateurs qu'ils devalent s'ébrouer aux changements de côté des jouenrs et s'hydrater abondamment. On se

Il faudrait s'extesier aur la nouvelle victoire de Steffi Graf à

Flushing Mesdow. Sept victoires aur huit finales consécutives du

Grand Chelem, cela mériterait les

plus grands bravos en toutes

autres circonstances. Mais bien

que le suspense dans la

conquête de ce deuxième titre américain ait été ménagé samedi

9 septembre jusqu'à la moitié du

deuxième set (Martina Navrati-

lova qui avait gagné la première

manche a mené 4-2 dans la

deuxième), le résultat aura aur-

tout contribué à mettre en évi-

tience la médiocrité d'ensemble

rivales avec une telle marce de

sécurité que l'Allemande de

l'Ouest est seulement mise en

difficulté lorsqu'elle a des pro-

blèmes, physiques ou physiologi-

L'Allemande de l'Ouest mani-

feste un exceptionnel tempéra

Steffi Graf surclasse ses

du tennis féminin.

17. \$7-3

14. 1927

ord diagraph

durant cette finale disputée à cent à l'heure dans un four? Les deux superbes athlètes ont produit un tennis exceptionnel. Comment aurait-il pu en être antrement? Ils n'occupent pas les première et deuxième places du classement mondial par hasard. Lendi avait remporté au début de la saison la levée australienne du grand chelem à laquelle il avait ainmé six antres tournois. Becker s'était imposé pour

la troisième sois à Wimbledon après

deux victoires en début d'année.

A Flushing Meadow, chacun avait en sa part d'émotions. Becker avait été sanvé par le filet quand Derick Rostagno avait eu deux balles de match au deuxième tour. Et Lendl avait été sans doute un peu sidé par les juges de ligue pour se sortir de griffes du Soviétique Andret Chesnokov qui l'avait agrippé dans un cinquième set l'éroce au quatrième tour. Mais aucun match ne ressemble vraiment à un autre. Cette finale a donc été

Tout s'est passé comme entre deux candidats à la médaille d'or dans un 10 000 mètres des Jeux olympiques. Becker se détachait, Lendl faisait un effort pour revenir à niveau, et Becker produisait une nouvelle accélération qui coupait les iambes à Lendl. Dans le détail, le match a tenu à 4 points : un revers dans le filet et deux doubles fautes

ment de gagneuse. Mais cette

rage de vaincre, qu'elle conserve

intacte à vingt ans, ne s'accom-

pagne pas d'un souci de perfec-tion. En fait, Graf a remporté

pendant cette année 69 matches

sur 71 même si son revers est

beaucoup moins performant que

l'an passé et, surtout, sa condition physique nettement moins

bonne. Et elle ne semble pes par-

tie pour redresser le tir : elle va continuer à s'entraîner de la

même facon les contrat de son

entraîneur Pavel Slozil a été

renouvelé pour un an à la suite

En comptant la cérémonie de

remise des récompenses, Steffi

Graf est restée moins de sect

heures sur le court en sept mat-

ches pour l'Open des Etats-Unis.

Pour cette prestation, son

ira horaira a a átal sustácious

de sa victoire).

à 300 000 francs.

Graf sans rivale

demande comment Boris Becker ou de Lendi, une double faute de Bec-Ivan Lendi ne se sont pas effondrés ker.

Premier point important : la partie dure depuis 65 minutes, le sence est de 6-6 après que Lendi a remonti de 0-3; tie-break, Becker sert, Lendl est crispé. Tellement qu'après deux échanges il met en bas du filet un revers pas plus délicat qu'un autre à négocier. Cette faute le tétanise. Il se retrouve mené 5-0 et perd bientôt 7-2 le tio-break, c'est-à-dire la promière manche.

Deuxième point capital : la pen-dule indique 2 h 20 de jeu, le score est de 1 set partout et 4-3 en faveur de Becker qui a mené 4-1; Lendi est au service, 0-30 à cause de deux coups droit trop longs. Il doit impérativement bien engager. Et il expé-die deux boulets en debors du carré de service : double fante. C'est offris un nouveau break à Becker qui, reprenant l'avantage 5-3, s'adjuge la manche au jeu suivant en dépit d'une nouvelle possibilité de break pour Lendl.

Troisième point décisif : les joueurs sont depuis 3 h 18 sur le court, le tableau d'affichage indique que Becker sert à 4-3 au quatrième set après en avoir remporté deux ; avantage pour l'Allemand. Il sert une première balle dans le filet, la seconde est trop longue : double faute! C'est la onzième qu'il commet depuis le début de la partie. Il en a le bras comme paralysé. Lendi revient à 44 après deux énormes

Dernier point déterminant : cela fair 3 h 45 de ien, le tie-break de la quatrième manche vient de commencer: 2-1 pour Lendi qui sert. Première balle dans le couloir. Deuxième balle trop longue. C'est la cinquième double faute du Tchécoslovaque. Sa capitulation. Becker se détache 4-2 pais conclut sur un service gagnant à 7-4.

Au total, l'Allemand et le Tchécoslovaque ont remporté le même nombre de jeux, la différence - une défaite tarifée, à 150 000 dollars sans compter le prestige - n'a tenu qu'à deux points. C'était dire l'intensité de la lutte. Peut-on, dès lors, en tirer des conclusions définitives?

En atteignant la finale de l'Open pour la huitième année consécutive, lvan Lendl a égalé le vieux record de « Big » Bill Tilden (1918-1925). Battu l'an dernier par Mats Wilander à ce stade de la compétition, il avait perdu par la même occasion la première place du classement mon-dial. Il n'en sera rien cette année grâce à l'avance qu'il a acquise avec ses victoires en tournois. Il a donc

estime qu'il avait fait sa meilleure saison depuis longtentos.

En remportant un quatrième titre du grand chelem sur une autre sur-face que le gazon angizis, Boris Becker a confirmé qu'il était le candidat le plus sérieux pour prendre la relève de Lendi en tête du classement mondial, alors que les deux années blanches qui avaient suivi ses premiers titres 2 Wimbledon avaient fait douter de lui. A ving! et un ans, le garçon naguère un peu trop intempestif a su domestiquer son

Cette finale marques-elle doze la fin de l'ère Lendl et le début de l'ère Becker? Le Tchécoslovaque, qui tient à rester le premier encore longtemps, a donné rendez-veus à son jenne rival au Masters. Et l'Aliemand de l'Ouest avait du mal à mesurer l'importance de ce qui lui arrivait. Il éprouvait des difficultés à trouver ses mots, à ordonner ses idées ; il n'aspirait qu'au repos.

Aurait-il eu la force de soutenir un cinquième set ? - A 4-1 dans le deuxième ses je n'est pas cherché à m'accrocher. Je savais que la partie serait longue et je sentais que tout marchait bien avec mon service. A cause de la chaleur et du bruit, c'est finalement un tournoi plus dur que Roland-Garros », a commenté Boris Becker. Il savait bien qu'il venait seulement de franchir une étape sur un chemin encore long.

ALAIN GIRAUDO.

Les résultats OPEN DES ETATS-UNIS A FLUSHING MEADOW SIMPLE MESSIEURS

Denti-finales. - I. Lendi (Tch., n° 1) A. Agassi (E-U, n° 6), 7-6, 6-1, 3-6, -1; B. Becker (RFA, n° 2) b. Krickstein (E-U, n° 14), 6-4, 6-3, Finale. - B. Becker (RFA. nº 2) b. Lendi (E-U, nº 1), 7-6, 1-6, 6-3, 7-6.

SIMPLE DAMES Finale. - S. Graf (RFA, # 1) b. M. Navratilova (E-U, # 2), 3-6, 7-5, DOUBLE DAMES

Finale. — H. Mandlikova (Aus.) et M. Navratilova (E-U) b. M-J. Fernandez et P. Shriver (E-U). SIMPLE JUNIORS GARCONS

Demi-finales. — N. Kulti (Suk., or I) b. F. Santoro (Fra., or 3), 6-7, 6-3, 7-6; J. Stark (E-U, or 6) b. J. Palmer (E-U, or 4), 6-2, 6-2.

Finale. - J. Stark (E-U. se 6) b. N. Kulti (Suh., se 1), 6-4, 6-1 SIMPLE JUNIORS FILLES Finale. – J. Capristi (E-U, nº 3) b. R. McQuillan (Aus., nº 2), 6-3, 6-2.

## AUTOMOBILISME: le Grand Prix d'Italie

# Prost en « ferrarista »

Alain Prost (McLaren-Honda) a profité de l'abandon de son équipler brésilien Ayrton Senna pour remporter sa trenteneuvième victoire dans un grand prix de formale 1 automobile, le dimanche 10 septembre, sur le circuît de Mouza (Italie). L'Autrichien Gerhard Berger (Ferrari) a pris la deuxième place à 7 secondes, devant les Williams-Renault du Belge Thierry Boutsen et de l'Italien Riccardo Patrese et la Tyrrell-Ford du Français Jean Alesi.

Malgré ses vingts points d'avance sur Senns an classe-ment du Cchampionnat du monde, Alain Prost n'est toutefois pas assuré de la conquête trolsième titre après les problèmes de moteur qu'il a connu tout an long du week-end.

MONZA de notre envoyé spécial

Alain Prost a ensiammé le « pla-nète rouge ». Jamais sans doute depuis la création du Grand Prix d'Italie en 1921, un vainqueur étranger ne pilotant pas une Ferrari n'avait été salué par les dizaines de milliers d'oriflammes à l'effigie du « cavallino rampante » (petit cheval cabré, emblème de la Ferrari) brandies autour du circuit.

En atmonçant sa venue chez Fer-rari quatre jours avant le Grand Prix d'Italie (le Monde du 7 septembre), Alain Prost avait créé un climat cuphorique autour de la - Scuderia - qui ne pouvait que lui être très favorable. Depuis Juan-Manuel Fangio en 1956, jamais l'écurie italienne n'avait, en effet, recruté an double champion du monde. Le pilote fran-çais avait surtout fait vibrer la fibre sentimentale du public en s'estimant lésé par les motoristes de Honda depuis sa décision de piloter les monoplaces rouges la saison pro-

Pour le public italien, d'abord décu par le cavalier scul entrepris par le pilote brésilien en début de course, la casse du moteur de Senna rejevait du miracle ou, pour le moins, de la réparation d'une injus-tice commise contre un futur « ferrarista ». La réserve manifestée par les responsables de l'équipe McLaren-Honda, après cette vic-toire qui leur assurait le titre de champion du monde des constructeurs, n'a fait qu'aggraver le sentiment de malaise entretenu par les déclarations d'Alain Prost.

L'euphorie du premier tour d'essais, le vendredi matin, où tous dessais, le vendredi matin, ou tous les tifosi avaient salué debout leur future idole, s'était bien vite dissipée. Après le première séance de qualification dominée par les deux Ferrari qui bénéficiaient d'une nouvelle évolution de leur moteur four-nissant plus de puissance à haut régime et plus de couple à bas

régime, les ingénieurs Honda avaient du travailler une partie de la nuit de vendredi à samedi pour revoir la gestion électronique de leur moreur.

Le résultat de leurs travaux avaient été concluant pour Ayrton Senna qui avait signé la tremehuitième pôle position de sa carrière en reléguant Alain Prost, quatrième, à près de deux secondes. Si ça continue comme ça, ce n'est même pas la peine d'aller en Australie : avait dit le pilote français avant de se rendre au « briefing » technique

L'étude des enregistrements avaient confirmé ses doutes « Deux secondes d'écart, ça ne s'est jamais produit depuis le début de la saison, produit depuis le début de la saison, disait-il. En vitesse de pointe, Ayrton dispose de 3 km/h de pius que moi. Il dit que son moteur est parfait alors que le mien « ratavouille » à bas régime. Je sais qu'on ne peut pas tout contrôler en Formule 1. Je n'al pas de preuve mais si j'étais convaincu que cette différence de traitement était volontaire, j'arréterais la saison sur-le-chamn. »

La victoire ne l'a pas fait changer d'avis. Il m'était impossible de battre Ayrton à la régulière, disait-1. Je suis assez content de ce pied de nez mais je ne suis pas rassuré pour le titre car il ne faudrait pas que les problèmes que j'al comus se repro-duisent dans les quatre dernières CONTRACT OF

Beaucoup plus que la décision du pilote français de quitter McLaren, c'est l'annouce de son passage chez Ferrari qui a modifié le climat et les rapports au sein de l'écurie. - J'al ressenti une gene, dit Alain Prost. On ne sait plus comment se par-ler. - Ron Dennis, le directeur, masque mai son inquiétude.

A la suite du recretement d'Alain Prost, John Barnard, le directeur technique de la «Scuderia» qui avait annoncé en juillet son départ en fin de saison, a proposé de rester. Cesare Fiorio, le directeur sportif, a proposition avec « beaucoup d'inté-rét ». La presse italienne annonçait même, malgré l'absence de com-mentaires des intéressés, que Stave Nichols, l'ingénieur attitré de la voi-ture d'Ayrton Senna, et Tim Wright, un autre ingénieur McLaren chargé des essais avec Honda, pourraient à leur tour rejoindre Alain Prost et John Barnard en Ita-

Si ces rumeurs se confirmaient Ron Dennis risquerait de voir son équipe déstabilisée la saison prochaine pour affronter une « Scude-ria » à l'ambition retrouvée avec l'argent et le potentiel technique de Fiat mis au service d'un ingénieur et de deux pilotes aux talents excep-tionnels. Sonvent plaisanté à ce sujet, Alain Prost confirmerait qu'i a souvent eu « du nez » au moment des choix décisifs pour sa carrière.

GÉRARD ALBOUY.

ATHLÉTISME : la Coupe du monde

# Kingdom, le dieu des haies

La cinquième Coupe du monde d'athlétisme, organisée du vendredi 8 au dimanche 10 septembre dans le stade de Montjuich, à Barcelone, qui accueillera les prochains Jenx olympiques, a été remportée par les Etats-Unis chez les hommes et la République démocratique allemande chez les femmes. Contrariée par une pluie violeute, cette compétition a néanmoins permis à certains athlètes de se mettre en valeur : l'Américain Roger Kingdom (12 s 87/100 aux 110 mètres baies, plus vite que son record da monde mais avec un vent légèrement trop favorable), les Francais Philippe Collet (vainqueur du sant à la perche) et Marie-Josée Pérec (gagnante du 400 mètres avant d'être disqualifiée).

BARCELONE de notre envoyé spécial

Barcelone, ville olympique, pendant les trois journées de la Coupe du monde d'athlétisme. Des colères si violentes que, parfois, cette pre-mière répétition des prochains Jeux olympiques a semblé n'être qu'une manvaise farce. Colère du temps, désespérément pluvieux, au point d'obliger les organisateurs à repousser d'une heure et demie le début de la dernière soirée des compétitions. Colère du public, furieux de patienter pendant plus d'une demi-houre, vendredi soir, avant que le roi Juan Carios ne se présente pour inaugurer

le stade olympique. De la presse,

Le ciel s'est fâché au-dessus de

paraît pas encore avoir compris que det Jeux olympiques ne sont pas une fête champêtre.

Le stade de Montiuich, sur sa colline verdoyante, a attiré toutes les foudres, toutes les récriminations sauf une : celle d'un grand gaillard à la bouille ronde et au paimarès aussi long qu'un chapelet, un Américain de Virginie qui s'en remet à Dieu et qui place dans le 110 mètres haies tous ses espoirs. Roger Kingdom ne s'est plaint de rien. Ni de ce long retard, qui l'a pourtant obligé à s'échauffer deux fois avant le 110 mètres haies, ni de la pluie, ni de cette piste si glissame qu'à chaque haie les coureurs risquaient la chute. Roger Kingdom, vingt-sept ans, double champion olympique, n'a pas même lâché un petit juron contre cette rafale qui a soufilé au pire moment, pour le priver d'un nouveau record du monde (12 s 87) avec 2,51 mètres de vent favorable. Il a sculement remercié Dieu. . Si j'ai gagné, c'est grâce à lui. Il me procure la force nécessaire pour oubiler la tension des courses les plus importantes. »

Il n'avait été écrit mille part dans la destinée de Roger Kingdom qu'il devait, battre le record du 110 mètres baies, dimanche soir, sur la piste olympique du stade de Bar-celone. Alors l'Américain s'est satisfait de cette victoire sur Colin Jackson, son rival britannique. Et cette performance de 12 s 87, la plus rapide jamais réalisée par un athlète sur cette distance, a suffi à son bonheur. « Battre le record du monde deux fois dans la même saison, ce n'est pas possible », plaisante-t-il. Avant d'ajouter, plus sérieux : « Je dois encore progresser si je veux devenir champion du monde dans unie dans un même controux pour deux ans à Tokyo. Cest la seule protester contre les dérapages à médaille d'or qui manque à mon | de-Janeiro.

répétition d'une organisation qui ne palmarès, et je veux aussi remporter un troisième titre olympique en 1992, ce qu'aucun athlète n'a jamais fait dans toute l'histoire.

> Il fera de l'athlétisme jusqu'à ce qu'il ait e des cheveux blancs .. jusqu'à ce que Dien en décide. Et que sa compagne, Joy Sheppard, l'accepte. • Elle en mon entralneur, et elle sait m'empêcher de commet-tre des erreurs dans la vie. - Avec elle, Dieu et John Nubani, un avocat de football américain à qui il a confié ses intérêts commerciaux, Roger Kingdom ne manque pas de guides. A l'écouter ainsi parler des antres, on croirait presque que lui, double champion olympique, détenteur du record du monde, vainqueut des Universiades, de la Coupe du monde et même victorieux contre la malchance (il a été blessé en 1985). n'est pour rien dans ces records. ALAIN MERCIER.

# **EN BREF**

RUGBY: les dirigeants français invitent les Sud-Africains. -Una semaine après la fin de la tournée en Afrique du Sud d'une sélection internationals comprenant sept joueurs français, le bureau tédéral de la Fédération française de rugby (FFR) a décidé, samedi 9 septembre, d'inviter en France une sélection audafricaine à condition que cette équipe soit composée à 50 % de joueurs

● FOOTBALL: le Brésil qualifié pour le Coupe du monde. – Le Brésil est officiellement qualifié pour le Mundial 1990 en Italie. La Fédération internationale (FIFA) a décidé. dimanche 10 septembre, de donner . match gagné aux Brésiliens contre le Chili (2-0), en dépit des incidents (jet d'un feu de bengale contre la gardien chillien) survenus lors de cette ren-

Le motoriste japonais Honda a remporté une belle victoire lors du cinquante-troisième Bol d'or

LE CASTELLET de notre envoyé spécial

la course.

« Quand je me suis aperçue qu'il etait trop difficile de s'amuser sur contre dimenche 3 septembre à Rio- ' Fédération internationale de moto-

MOTOCYCLISME: le cinquante-troisième Bol d'or

# Elles ne connaissent plus personne

disputé, samedi 9 et dimanche 10 septembre, sur le circuit du Castellet (Var). L'équipage composé des Français Alex Vieira, Jean-Michel Mattioli et de l'Auglais Roger Burnett a gagué l'épreuve moto des 24 Heures.

La fête de la moto est d'abord une affaire d'hommes. Souvent seuls sur leurs puissants engins, les « cuirs » convergent régulièrement, à la fin de l'été, vers le circuit du Castellet. Entre cavaliers, on se retrouve. Des bivonacs sont dressés; fraternisa-tion, rudesse, jeux forains, concerts et, bien entendu, spectacle des concurrents qui tournent sur le circuit constituent le menu d'un migration à laquelle il est toujours bon d'avoir participé pour un motard.

Queloues-uns amènent leurs com-pagnes. Filles frèles aux jeans col-lants habituées aux déhanchements pour suivre le corps de leur pilote, elles restent discrètes.

Parmi ces ombres, dont certaines ne se contentent pas de la place arrière, il y a, parait-il, des femmes qui révent de compétition. Véroni-que Parisot l'affirme; petite blonde âgée de trente et un ans, amoureuse des deux-roues, qui a choisi depuis une dizaine d'années de vivre pour

la route, je me suis battue pour courir avec les grands..., explique-t-elle. Un combat incertain, car, dans ce milieu, la reconnaissance n'est pas chose aisée Et l'apprentissage de Véronique a en raison du machisme ambiam. A force de présence aux courses de promotion et d'endurance, elle est parvenue à être la première licenciée de la FIM, la 11) cycles.

Au guidon d'une 500 cc ou d'une 750 cc, elle rivalise avec « les mecs. Elle grignote les secondes. Elle teur rafle parfois des places d'honneur. « Le plus dur, c'est de convaincre les écuries, et surtout les constructeurs japonais. » Véronique a en partie réussi. Pour ce 53° Bol d'or, elle a obtenu une Yamaha et le sontien du - team - Gauloises

diennes, aussi habiles qu'elle au gui-don d'un gros cube, Véronique s'est donc mesurée aux soixante-dix équipages masculins engagés dans l'épreuve. La petité tresse de Kathleen Coburn a joué les pompons

En compagnie de deux Cana-

pont des hommes sonvent étonnés par le sang-froid de ces demoiselles en cuir bleu... qui ont, hélas! perdu beaucoup de temps à cause du manque de rapidité et de la négligence des mécaniciens d'une succursale de Rennes chargée de l'assistance.

Dimanche, vers midi, soit trois beures avant la fin de la course, le pire s'est produit. A cause d'une bielle cassée, Véronique et ses amis ont dù abandonner l'espoir de se classer parmi les dix premiers. Un incident qui n'empêche pas la Fran-caise de penser un jour disposer d'an guidon en championnat du monde

SERGE SOLLOGIL

# Les résultats

Automobilisme GRAND PRIX DITALLE DE FORMULE ) A MONZA

1. Alain Prost (Fra./Malboro McLaren Honda) les 307, 40 km en 1 ½ 19 s. 27/550; 2. Gerhard Berger (Aut./Ferrari), à 7/326; 3. Thierry Soutsen (Bel/Williams Renault), à 14/975; 4. Riccardo Patrese (Its./Williams Renault), à 38/722; 5. Jean Alesi (Fra./Tyrrel Ford), à un tour.

Championnst du monde des conducteurs. — 1. Alain Prost (Fra.).
71 pts; 2. Ayrton Senna (Bré.),
51 pts; 3. Nigel Mansell (G-B),
38 pts; 4. Riccardo Parrese (Ita.),
28 pts; 5. Thierry Boutsen (Bel.),
24 pts. Football

CHAMPIONNAT DE FRANCE PREMIERE DIVISION (Neuvième journée)
aux b. \* Toulon ..... 2-0 RP 1 et Paris S.-G. 2-2
Czen b. Nantes 2-0
Montpellier b. Toulouse 1-0
Sochaux et Mulhouse 0-0 Lille b. Auxerre ..... 2-1 Metz et Nice D-0
Saint-Etienne b. Lyon 1-0
Brest b. Cannes 2-0
Monaco et Marseille (le 21 on 22-Classement. - 1. Bordeaux, 15 pts; 2. Paris-S-G, 13 pts; 3. Marsoille, 12 pts; 4. Tonion 11 pts; 5. Nantes, 10 pts; 6. Sochaux, 10 pts; 7. Toulouse, 10 pts; 8. Montpellier, 9ts; 9. Monaco, 9 pts; 10. Saim-Etienne, 9 pts; 11. Auxerte, 8 pts; 12. Nice, 8 pts; 13. RP I. 8 pts; 14. Mulhouse, 7 pts; 15. Lille, 7 pts; 16. Lyon, 7 pts; 17. Caen, 7 pts; 18. Metz, 6 pts; 19 pts; Cannes, 6 pts; 20. Brest, 6 pts; DEUXIÈME DIVISION (Neuviène journée)
GROUPE A

Strasbourg b. Montceau ..... Classement. — 1. Nancy, 14 pts; 2. Alès, 12; 3. Strasbourg, 11; 4. Nimes, 11; 5. Martigues, 11... GROUPE B \* Le Havre b. Rouen 1-0

\* Remes et Quimper 0-0

\* Remes et Quimper 2-2

\* Niort b. Dankerque 3-0

\* Laval b. Guingamp 1-0

\* La Rocho 6-Yon b. Abbeville 1-0

Saint-Seurin b. \* Beanvais 3-2

\*Valenciennes b. Créteil 2-0

\*Angers b. Lens 2-1

\*Angers b. Lens Classement. - 1. Le Havre, 15 pts : Valenciennes, 13; 3. Laval, 12; Angers, 11; 5. Dunkerque, 11;

- - -

La question

des « papiers »

Mure, lui, n'a plus, aujourd'hul

aucuns papiers. Sa demande a été

rejetée par l'OFPRA, son recours

également, le 3 août dernier, pour

vant la persécution dont il dit avoir

été victime en Roumanie, Depuis

en situation irrégulière, il a, selon la

réglementation, un mois pour quit-

ter le territoire français. Il a perdu

son logement pour non-paiement

des loyers, puisque sans emploi faute de « papiers ». Son père est

mort dans une prison roumaine. Sa

mère continue à subir les tracasse-

Son appartement du Petit-

Quevilly, au fil des mois s'est

transformé en domicile déclaré de

vingt-deux Roms en quête de eta-

tut. Les voisins ont vu d'un sale cel

cette tribu > s'instailer. La famille

vivait selon as culture bruvante et

conviviale : victime de la rumeur

sur des vois, elle a été expuisée.

Début juillet, les Roms du Petit-

Quevilly se sont posés sur le ter-

rain vague, bientôt rejoints par

ceux de Ciéon, chassés pour des

Médecins du monde sollicite

auprès des autorités un relogement

d'attente en centre de transit : « Il

faudos en couvrir un, fermé depuis

quelques mois, car ceux disponi-

bles sont pleins. > L'association

réclame également une aide provi-

soire à l'insertion : sans elle, com-

d'abord et avant tout comme les

exilés Roms eux-mêmes, pour une

régularisation au cas par cas. En

échange de titres de séjour réqu-

liers qui permettent de travailler.

«Las Roms doivent engager laur

responsabilité ; rien ne sera facile »,

répète Vincent Lajarige. « Je vou-drais être comme les Africains, comme les Chinois, comme les

Français», murmure le jeune frère

lière, jamais; mais un emploi.

N'importe lequel, et un toit tran-quille. Nous disions : la Roumanie,

c'est dur. Mais ici, n'est-ce pas

DANIELLE ROUARD.

encore plus dur ? »

Mais l'organisation se bat

ment survivre dans l'immédiat ?

raisons analoques.

# La misère des Tsiganes roumains en exil

# Ces Galeux de Tourville-la-Rivière

ELBEUF (Seine-Maritime) de notre envoyée spéciale

Cachée derrière un bosquet, une Tsigane sans âge et son bébé de deux mois accroché à son sein maigre gisent sur un matelas défoncé à même la terre. Ballots informes et gamins en guenilles : Bisa, mère de sept enfants, a posé son barda la nuit précédente à la lisière de ce terrain vague, arrivée d'on ne sait où. Elle avait appris - mais comment? - qu'une centaine de Roms ayant ful la Roumanie, leur pays, se terraient sur ce champ iéreux en bordure de la Seine, loin des regards policiers.

Réfugiés sans papiers ni argent ni logament, ils ont débarqué début juillet. C'est à la mi-août que la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) les a découverts. Alertée par un journaliste de Paris-Normandia, la DDASS, faute de moyens d'urgence, a prévenu l'antenne locale de Médecins du monde. Depuis, cette association assure les soins élémentaires et mobilisa les bonnes volontés, des maires au préfet en passant par la Croix-Rouge et tous les services sociaux compétents.

 Une telle misère est inacceptable. Il faut trouver une solution et d'abord régulariser leur situation », explique le docteur Vincent Lajarige, responsable de l'intervention. Ce samedi 9 septembre, en début d'après-midi, lui et sa femme, Marie, généraliste, sont à pied d'œuvre. Assistés de secouristes de la Croix-Rouge, ils vaccinent contre la polio et le tétanos les occupants du campement. A l'appei de feur nom, ceux-ci défitent. Les enfants pleurent ; certains hommes cherchent à se dérober, pris de peur. L'examen prend un temps fou, car, táchs supplémentaire, la gale, ici, fait des ravages. Certains Roms souffrent deià des lésions. Sous l'unique tente dressée, chacun est traité et doit changer de vétements. La moitié des misère, sont ainsi examinées. Faute de temps, les autres seront soignées à la prochaine visite, le mardi suivant. Cette inégalité, une de plus, provoque cris et concilia-

Les premiers installés s'effraient de l'afflux soudain provoqué par l'espoir fragile d'une situation plus requière. De soixante-cuinze au départ, ils étaient quatre-vinot onze en début de semaine et plus de cent ce samedi. Ainsi, Bisa, fraîchement débarquée, se cachet-elle derrière son bosquet éloigné par crainte de se faire rejeter, mais elle souffre. D'un signe de la main elle demande à parler. Elle ne s'est visiblement pas remise de son récent accouchement. Elle a juste la force de prononcer quelques mots, de montrer sa poitrine « qui lui fait mal » et son bébé épuisé. Prévenue, Marie Lajarige ausculte mère et enfant. Tous deux ont une forte température. « Impossible de les laisser passer la nuit à la belle



Sur le terrain vague le bivousc Aucune tente n'est dressée : le maire de Tourville-la-Rivière, redoutant que les Roms prennent racine, a refusé l'autorisation d'un camping, fût-il provisoire. Pas d'eau potable à moins de 3 kilomètres, la Seine pour se laver, des voitures délabrées où dorment les plus petits. Pour manger, la quête des poubelles et des fins de marché, le produit de la mendicité.

Chaque famille s'est aménagé son « coin ». Couvertures jetées, quelques cagaota où sont rangés provisions et manus biens et un jerrican d'esu. Une « grande dame », ainsi surnommée pour ses manières volontairement étudiées, a même tendu un fil ténu pour délimiter son territoire. Elle a installé une table, et, sur la toile cirée, sert le café, boisson d'accueil traditionnelle. Roumaine mariée à un « Rom » roumain, elle tient à marquer sa différence. Comme une absurda et ultime tentative d'afficher sa classe sur ce terrain vague.

Le temps, cet été, a été clément, les pluies rares, mais à présent ? Dans quelques semaines ferent irruption les buildezers : un hypermarché doit être construit. L'uccence devient insupportable.

# Là-bas chrétien, ici chrétien

Tous ces exilés sont citoyens roumains, tsiganes sédentarisés depuis plusieurs décennies. Le nomadisme est interdit en Roumsnie. Là-bas, les hommes étaient mécaniciens, macons ou manœuvres. Ils possédaient leur maison, héritée des parents, et fréquentaient leur église pentecôtiste, malgré les persécutions, le président Ceausescu ne tolérant guère que le

La milica, selon les réfugiés, envahissait régulièrement les lieux de culte, usant de brutalités sans parvenir à faire taire la conviction. Elle arrêtait les « sages » pour les relâcher après tabassage. Malgré tout, ces familles Roms exilées aujourd'hui à Tourville-le-Rivière persistaient à vouloir vivre chez

les autorités roumaines firent détruire les maisons individuelles pour construire, sur l'espaca libéré, des HLM. Ainsi le pouvoir imposat-il ses « agrovilles ». Les Roms pleurèrent leurs ruines, la maison étant un symbole. Peu de temps après la milice détruisit les églises pentecôtistes : les Roms perdirent leur lieu de culte. Certains, de désespoir, se suicidèrent. D'autres

Ainsi l'histoire de Mura, « là-bas

chrétien, ici chrétien »... Ce jeune père, originaire de Gataya, une petite ville de la Roumanie, tenta sa chance il y a trois ans déjà. Mécanicien automobile, il avait appris quelques mots de français à l'école, il sut s'en servir, guettant les camions immatriculés en France, « la terre de la liberté ». Finalament, un transporteur accepta de les cacher, sa famille et lui, dans un conteneur. Mura € paya a son passage, celui de son épouse et de leur enfant au prix fort : 15 000 F par personne. Trois iours plus tard in familie prit pied à Valenciennes, un peu d'or en poche, donné par les proches restés au pays, mais sans visa ni passeport. Mura, habile et déterminé, déposa très vite une demande pour obtenir le statut de réfugié politique. Il e fuvait les persécutions roumaines ». Il voulait trouver un travail et « être en règle ». L'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui délivra un récépissé rose, le titre provisoire qui ouvre l'accès aux aides d'insertion et à l'emploi. Il finit par trouver un logement HLM au Petit-Quevilly, dans la baniieue de Rouen.

D'autres Roms firent halte à Cléon et à Grand-Couronne, Après avoir traversé le Danube à la nage et la Yougoslavie à pied, ils avaient atteint l'Italie, puis, moyennant finances, franchirent enfin la frontière française. Certains n'eurent pas autant de « chance ». Ainsi Jessica, la trentaine, six enfants, fut-elle reprise par la milice et emprisonnée pendant six mois. Battue sauvagement, elle porte aujourd'hui les cicatrices de ces coups. Après trois tentatives ratées d'évasion, elle réussit à rejoindre son époux à Rouen. Un septième enfant naquit sur le soi

JUSTICE

Dans un entretien accordé à la Cinq

# Le juge Simon promet des « rebondissements » dans l'affaire Villemin

Un jour viendra où il n'y aura plus de mystère Grégory. Le juge Mau-rice Simon, président de la cour d'appel de Dijon, qui a repris depuis plus de deux ans l'instruction com-mencée par l'ancien juge d'instrac-tion spinalien, Jean-Michel Lam-bert, a fait cette windarien dans un bert, a fait cette révélation dans un entretien diffusé, dimanche 10 septembre, par la Cinq. Un jour vien-dra, un jour ou l'autre, le juge le « pense ». Il n'a pas dit quand ni

Mais cela ne se fera pas sans sements. Le juge promet de nouvelles surprises, du moins il ne pense pas » qu'elle se termine sans. Près de cinq aus après la mort du petit Grégory Villemin, il estime que le dossier devrait déboucher sur un mobile, un ou des person-nages ». Mais la justice n'a « pas

perdu de temps. Nous avons mis un accent considérable sur la recherche du mobile. »

Le juge se refuse cependant à livrer un quelconque élément de conclusion et même à dire s'il a réussi à savoir où et quand exacte ment est mort l'enfant, retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne.

Bref, le mystère du jour où il n'y aura plus d'affaire Grégory reste entier. Et il se double d'une interrogation sur le « mobile » qui à conduit un juge aussi sourcilleux sur le respect du secret de l'instruction à donner une interview à une chaîne de télévision. Elément de la stratégie du magistrat ? Paul Lesevre, le journaliste qui a recueilli ses propos. avouait lui-même n'avoir pas élucidé l'énisme de ce rebondissement-là.

# TAUROMACHIE

# Le torero Nimeno II grièvement blessé à Arles

Le torero français Christian Montcouquiol dit Nimeno II, 2 été grièvement blessé, dimanche 10 septembre, dans les arènes d'Arles par un taureau de l'élevage de Miura.

Dans sa chute, le torero a subi une grave luxation avec fracture entre la troisième et la quatrième vertèbres cervicales, entraînant une paralysie des quatre membres et une paralysie respiratoire. Seion le docteur Gabriel Lena, neurochirurgien (hôpital de La Timone à Marseille) qui l'a opéré dans la soirée, le pronostic vital est, ainsi que le pronostic fonctionnel, < très réservé ».

Il y a seize anns, le 29 octobre dans ces mêmes arènes d'Arles, Christian Monteonouiol, dit Nimeno II, apprenti matador, affrontait un tanteau de l'élèvege Galache, âgé de six ans (l'âge requis pour les taureaux de corrida est de saison, destinée à vider les « corals » avant l'hiver, n'avait pas attiré la grande foule. Face à ce fauve redoutable que peu de vedettes de la tauromachie auraient osé affronter. Nimeno II, (son frère, torero de talent, se faisait appeler Nimero »), se montre courageux, volontaire et « coupe une oreille » à son adversaire. Passée inaperçue, cette journée décida de la carrière

du jeune Nimois. Agé de trente-cinq ans, le plus célèbre matador français, né à Spire (RFA), est installé à Nîmes depuis l'âge d'un an. Démangé par la pas-sion des taureaux, il passe son enfance à courir les chemins de Camargne et tue son premier tan-reau à quinze ans dans les arènes de Saint-Gilles (Gard). Le 23 avril 1977, jeune torero, il se présente à Séville. A l'issue de la moriellada, Luis Bollain, l'ami de Belmonte, pourtant avare en confidences, affirmait: - J'oi vu aujourd'hui dans la Maestranza [les arènes] surgir l'ombre du plus grand. Et ce nom est si grand que je n'ose l'écrire. -Le 28 mai 1977, dans les arènes de Nimes, Nimeno prend l'alternative – c'est-à-dire le titre de matador – des mains du grand torero espagnol José-Mari Manzanares, avec pour témois Angel Teruel.

## Au sommet de son art

Bon à la cape, excellent banderil-lero, franc à la mise à mort, Nimeno II pavait comptant et s'est plazas » d'Espagne, de France et d'Amérique du Sud. Après s'être débarrassé d'une certaine l'ébrilité dans l'arène, le Nimois était arrivé un sommet de non art. Il n'hésitait pas à affronter les plus durs élevages comme ceux des Miura, de Victo-rino Martin, les Fraile ou les Maria Luisa. En juin dernier, Nimeno II. qui a mis à mort plus de 800 tanreaux, avait comma un succès écia-Nimes. Ce jour-là, il tua six redoutable, taureaux du fameux élevage de Guadioria, et était sorti de l'amphithéâtre porté en triomphe.

Blessé à de très nombreuses reprises, Nimeno II toréait en moveme trente-cinq fois par an, et avait su forcer la porte des arènes espagnoles, souvent fermées aux toreros français. « Quand la bête passe bien, quand mon corps est en parfaite harmonie avec le taureau, quel plaisir, quelle joie! Le public le ressent. C'est la fête », nous avaitil déclaré en 1983, lors des fêtes pascales d'Arles.

14 N

35

After a second of

A Company of the Comp

Part of the second

The state of the s

Applications of the second sec

3 21 Lig

id when he was

The Part of State St. III was

4 4 4 4

tikeyy solu

The street was a

7 to 1 1 1 1

E-William Co.

The Marie !

Transport

Tree to the second

Domestic Contracts

« Suerte », lancent les toreros avant le paseo pour conjurer le mau-vais sort. « Suerte », murmurent les aficionades qui, depuis le drame, rodent autour de l'hôpital de La Timone où un prince de la tauro-machie lutte contre la mort.

JEAN PERKIN

## SOS-Racisme réclame une « politique de l'intégration »

des immigrés

L'antisémitisme le plus pri-maire est de nouveau à l'ordre du jour », a déclaré M. Harlem Désir au cours du conseil national de SOS-Racisme réuni, dimanche 10 sep-tembre, à Paris. Selon lui, il s'agit là d'une entreprise de banalisation qui déborde l'extrême droite et contre laquelle l'opinion publique doit se remobiliser. Le président de SOS-Racisme estime également que rien n'est encore réglé pour l'intégration

Rappelant que ce point ne figure pu dans les « onze travaux d'Hercule - que s'est fixé M. Michel Rocard, il a souligné que le gouver-nement devait maintenant - passer du discours de l'intégration à une politique de l'Intégration ».

En matière d'expulsions d'étrangers, l'organisation antiraciste entend également se battre pour rétablir le principe du recours pensif qui a été supprimé de la loi Joze par décision du Conseil consti-tutionnel. Selon M. Harlem Désir, cette décision ne remet pas en cause le principe du recours, mais seule-ment la voie juridictionnelle choisie.

# BICENTENAIRE



CLERMONT-FERRAND

de notre correspondant

L'initiative, que l'on doit au conseil général du Puy-de-Dôme, à

majorité socialiste, s'est donc tra-

duite par un succès populaire mémo-rable. Pourtant, les élus de l'opposi-

l'avaient fortement

Devant 70 000 spectateurs

# Le Puy-de-Dôme devenu « Mont Fraternité »

tion était trop onéreuse (le département ayant pris à sa charge cinq millions de francs).

Dès la nuit tombée, samedi 8 septembre, le célèbre volcan - le site naturel le plus visité de France, après le Mont-Saint-Michel - s'illu-Douze mille spectateurs étaient minait. La lumière de 70 bougies attendus. Ils furent soixante-dix électriques géantes était visible à mille, selon les servics de gendarmeplusieurs kilomètres. Cette installarie, à participer à la fête marquant la célébration, du bicentenaire de la tion gigamesque avait été parrainée par des entreprises de la région, des Révolution française, au pied du Puy-de-Dôme, le volcan auvergnat communes et des sociétés d'éconoqui surplombe Clermont-Ferrand. baptisé pour la circonstance « Mont-

La fête, qui se voulait « républicaine, îmaginative et populaire » - pour reprendre l'expression de Pierre Bouchaudy, président PS du conseil général -, s'était ouverte aux accents de la « Suite galactique », hymne à la fraternité composé par Jean-Claude Amiot, direc-

teur du Conservatoire national de la région Auvergne, interprété par 2 500 musiciens des fanfares et harmonies du département.

Par la suite, les milliers de spectateurs qui avaient réussi à parvenir sur place — ce qui n'était plus possi-ble dès 19 h, puisque toutes les routes d'accès au volcan étaient embouteillées depuis Clermont-Ferrand - ont assisté à un gigantesque ballet aérien avec l'envol des Fraterne ailes », symbole vivant des trois oiseaux de Folon... Armada d'ailes volontes, d'ULM, de parapentes et de montgolfières.

Le spectacle a atteint son apogée avec le final pyrotechnique d'Eric Jeumot et d'Etienne Lacroix qui ont reconstitué, « grandeur nature », une éruption volcanique, sur fond tricolore de fraternité.

JEAN-PIERRE ROUGER

# **EN BREF**

 Deux skinheads arrâtés à Tours. - Deux skinheads qui avaient agressé à coups de couteeu un étudient à qui ils reprochaient un « look de skin de gauche » le 3 septembre à Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours, ont été écroués après s'être présentés apontanément à la police. Marc Forestier, dixneuf ans, a été inculpé de coups et volontaires avec arme, et son camarade, mineur, de voies de fait avec arme, coups et blessures volontai Huit cents personnes avaient défilé dans les rues de Tours le 7 septembre head. (Le Monde des 5 et 9 septem-

Sept kilos d'hérolne salsis à Paris. Le groupe d'enquêteurs de l'Office centrel de répression du trafic lilicite de stupérants remorcé le sernaine demière par le ministère de l'intérieur (le Monde is 10-11 septembre), a saisi dans la nuit du vendredi au samedi 9 septem-bre, à Peris, sept kilos d'héroine. Sox trafiquants, d'envergure internationale selon les policiers, ont été interpellés.

 Tribunaux administratifs: deux décrets au Journal Officiel. -Deux décrets concernant les tribunaux administratifs sont paru au Journal Officiel du dimanche 10 septembre. Le premier concerne le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le deuxième modifie cer-tains décrets relatifs au contentieux administratif. Les décrets, qui entreront en vigueur le 1º janvier 1890, viennent en application de la loi du 10 décem-bre 1987 destinée à désengorger les services du contentieux du Conseil d'État et qui avait créé cinq coura

administratives d'appel à Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris. (Le Monde du 15 novembre 1987.)

· Mère Teresa est dans un état stationnaire. - L'état de santé de Mère Teresa, soixante-dix-neuf ans, hospitalisée à Calcutta (Inde), était jugé stationnaire dimanche soir 10 septembre. La religieuse, fondatrice des Missionnaires de la charité, a été opérés dimenche, pour recevoir un stimulateur cardiaque. (APP.)

· L'OMS met en place un programme de secours d'urgence. - La programme de secours d'urgence mis programma de secours d'urgence mais en place par l'Organisation mondiale de la santé est opérationnel, a annoncé le 7 septembre à Niamey (Niger) M. Irosti Nakajima, direcceur général de l'organisation. Ce nouveau programme répond aux demandes ponctuelles des pays membres en matière de nutrition, d'alimentation en eau ou de prévention. -(AP.)

e Création d'un CAPES de corse. - Le Journal officiel du dimanche 10 septembre a publié deux arrêtés portant création d'un certificat d'apti-tude au professorat de l'ensaignement du second degré (CAPES) de langue corse. Les épreuves écrites d'admissibilité de ce concours comprendront une dissertation en corse sur un sujet de lit-térature et de civilisation, un thème, une version, et, au choix, soit une com-position française, soit une dissertation en angleis, italien ou espagnol. La créa-tion de ca nouveau CAPES, dont la première session aura lieu en 1990, avait été annoncée par M. Jospin en octobre 1988, lors d'un voyage en Corse. Un CAPES de breton existe depuis 1988.



· SAME THE PART Same of the State of the State

the state of the same and

The same sales and The second second The same of the same of the e e e e e e e e e e e e e e e 大學 医

Les: where him application Transfer . Sta The same of the same of the same of P American Free Thronds spines.

-Service - Andrews

# Culture

# CINÉMA

s'est achevé

dimanche dernier

avec Indiana Jones

Le Festival de Deauville

et Voyageur sans permis.

Il semble bien que le grand succèa du quinzième Festival de Desuville, soit *Indiana Jones* et *la Dernière* 

Croisade (IUP), de Steven Spiel-

berg, en concurrence avec l'inévita-ble Batman pour lequel la Warner avait exigé une seule séance sur invi-tations, histoire d'intensifier l'événe-

ment, de porter à son maximum l'incandescence du public. D'où la grogne d'IUP, qui ayant prévu six projections craignait de banaliser son film. On a transigé à trois, dont une suivie d'un dîner de gala au profit de la lutte contre le gala au profit de la lutte contre le serve.

fit de la lutte contre le cancer, et par

en rajouter une pour Batman, car d'abord, les invitations n'avaient pas

été distribuées en nombre suffisant.

Le public, déjà vêm de smockinga, ou sanglé dans des fourreaux smockés, a ri, a battu des mains à

The section of the se simon promet des . Tebondisse dans l'affaire Villemin

the same of the sa MAN THE PROPERTY OF THE Marie Age Control the temperature day in the ME THERETON THE TOTAL I will be some a second AN PARTY OF THE PARTY

26 36 (Atta Cat tan-An Ca Train protection of the same of the THE REPORT THE NEW ASSESSMENT AS PROPERTY. A STATE OF STREET Bertal Mittalian ... See the season of the season o

# MACHE

# Le torero Nimene II grievement blesse a Arles

or many

化分子 经通过

10 8 770

2: 500 25

人名英格特

1.3 (2)

.77.3

45.5

L Breng ally & Befrittung ... let de Nomeo II a d pager derrane, d'annuau du was the seed state and The Sand Marie de l'este .

STATE OF PERSONS & CAPE ... BESSELLE STATE PARTIES hermitis et la qua PORTER SERVICE man garaktan den CHEST OF SHIP BUILDING e. Britan in derenden AMERICAN TOTAL AND A PARK The President & Mary 1. "E PRESENT CARRO TO MAN. termital estrai and morre

MARKE SAMPLES

of and a the contract a time to the many and the Mint Wagnerson . . . Francisco de Antres. MARKET & AMERICAN CONTROL OF The Landing and Control t deposit par posit of the second second Same a ver in a come of the same of the sa

A STATE OF S The second of th Commence of the second of the

Management of the second of th THE RESIDENCE OF STATE OF STAT D. P. Company of the Company of the

Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio THE SECOND SECON 

THE PARTY OF THE P THE PERSON OF SELECT B. Aller March Mar THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O THE RESIDENCE OF THE PARTY AND THE RESERVE TO THE PARTY OF THE

-

Festival de Deauville

# Père et fils



Kim Bassinger à Desnville

ces nouvelles aventures d'Indy, tout aussi rocambolesques que les précédentes, et plus encore burlesques. Un régal pour ceux qui aiment les

merveilleuses légendes, les contes de mystère, les labyriathes, les énigmes et les embliches, les poursuites halo-tautes parsemées de pièges, de dangers terrifiants, de gags à la Magic Circus, où les bons sont beaux et sympathiques alors que les méchants sont redontables et finis-sent avalés par l'enfer.

> Une balle de base-ball

Quant à ceux qui n'aiment pas, tant pis pour eux. Ils rateront des super morceaux de bravoure : comme les James Bond, les *Indiana* Jones comportent des figures impo-sées, qui, bénéficient de l'expérience passée, atteignent une étomante acuité, elles vont à l'essentiel. Ils rateront surtout le face-à-face d'Indy - toujours Harrison Ford -. et de son père, Scan Connery. Un face à face qui lézarde l'assurance du séduisant archéologue su fouct et le rend plus humain. Un délice.

Indiana Jones était en tout cas le film le plus accompli du Festival, sans même parler de Jaded, par Oja Kodar, femme d'Orson Welles à qui il n'a pas légué sa créativité. Pour raconter une histoire en spirale qui relie, une fois de plus, des épaves de la mit - traves, pates, gigs, cloches,

# Rock et prix

Le Festival de Desuville n'est pas compétitif, mais comme on vit un monde de compétition, il distribue quand même des prix. Celui du public - un public touché per une émotion très forte che par une amouon tres torte -a été décemé à Torch of Song Trilogy (le Monde daté 10-11 septembre), celui de la presse au Dossier Adame, docu-ment qui retrace le parcours d'une erreur judiciaire (le Monde daté 3-4 septembre).

Le festival, cette amés a invité un nombre considérable de journalistas qui n'étaient pas à Venise, car les deux manifestations ont lieu en même temps. Ils étaient 430 dont 58 venus de l'étranger, ce qui élargit considé-rablement l'audience du festival

Pendent le week-end, la ville et les planches étaient en pleine activité, mais la semeine, les rues étaient, dans la brume du matin, d'un vide absolu. Pour tant, il y a eu au minimum 40 000 entrées pour l'ensemble des séances. Les machines à sous ont fonctionné, il y a eu des fêtes, una expo de grosses voitures chromées, un concours de rock pour marquer la projection de Great Balls of Fire.

Les stars étaient présentes. Elles ont considérablement rajeuni. Il y a eu une année avec à la fois Batte Davis et Janet Leigh. Cette fois, le seul papy était Robert Mitchum. Laureen Bacall s'est cachés dans une imousine blanche aux vitres fumées, longue comme un vaisseeu. En ordre d'âge décroissant, on a pu voir Kim Novak à l'occasion d'un hommage, l'anivés de Mickey Rourke, presque aussi indifférent que dans son rôle de Johnny Belle Gueule et, pour Batman, Kim Bassinger dont la conférence de presse, c'est aûr, a suscité bien des vocations journalisticues.

plus un diva nymphomane, une folle qui placarde partout des certificats de virginité... Pour décrire cet univers écrasant, Oja Kodar se borne à enchaîner sur un rythme mou, de fabon appliquée, des scènes mai fice-

Le film s'était fait attendre, car il y avait en confusion de copies. Celle sons-titrée en français était partie à Venise tandis que Deauville recevait celle sous-titrée en italien. Mais c'était se donner du mai pour rien que de s'obstiner à réperer l'erreur.

Et puis le Pestival s'est achevé avec Voyageurs sans permis, de Skolimovaki, road movés classique. depuis qu'il a rocu une balle de base-

ball derrière l'oreille, s'y trimballe dans une vieille Lincoln rouillée avec Whoopee Goldberg, à qui ane tumeur au cerveau donne des crises de violence automutilatrices. Il pense que son père l'aime, elle croit que sa mère ne l'a jamais aimée. Es se trompent tous les deux. Elle rencontre sa mère dans un cimetière, mais vivante. Il arrive chez lui pour les obsèques de son père. Entre lui et elle s'établit une sorte d'amitié

Leur balade est prétexte à mon-trer une Amérique plein d'obèses, de malfrats, de grands enfants qui font la parade, de paysages mirifiques : c'est le rêve américain de Konchaski, parmi tous les autres

COLETTE GODARD.

# La 46<sup>e</sup> Mostra de Venise

# Chères patries

Fallgropen, de Vilgot Sjôman Berlin-Jêrusalem, d'Amos Gitai Scugnizzi, de Nanni Loy I Want to go Home, d'Alain Resnais

Pour donner une idée du climat émolient et doucement délétère qui imprègne souroisement les esprits cinéphiles en villégiature au Lido, il suffit de mentionner, par exemple, les premières images du générique du film suédois Faligropen (le Plège), de Vilgra Sjöman : ane allumette maigrichenne dont la flamme vacille sur le noir de l'écran tandis qu'un robinet mal fermé
goutte obstinément. Un professeur
de théologie, spécialiste de saint
Jean de la Croix, essaie de sauver du
suicide une candidate malheureuse à l'eramen et se retrouve avec une jolie camarade de la défunte en de furieuses galipettes.

C'est curieux comme les jeunes femmes dans ce film ont de l'appétit pour ce « quinquà » grognon et replet qui pousse des cris de goret quand il ne parle pas de Dieu. Peut-être est-ce parce qu'elles sont schizo-phrènes on dépressives, mais enfin, de retrouver au lit avec le professeur en écontant la Missa Criolla et en regardant des diapositives de convent et de tableaux religieux, ce n'est pas une émotion érotique facile à faire partager.

à faire partager.

La morosité qui se dégage du film d'Amos Gitzi Berlin-Jérusalem est d'un autre ordre. L'histoire de ces deux femmes, Manis Wilbushewitch et Else Lasker-Schuller (le Monde du 9 avril 1989), qui furent parmi les pionnières de la création d'Israël, est une histoire visie et forte, pleine d'événements et de drames. Amos Gitai a choisi de ne pas la paconter, mais de la peindre pas la raconter, mais de la peindre en de vastes plans expressionnistes, en jouant sur l'ellipse et l'alternance lieux, Berlin et l'arrivée des nazis, Jérusalem et les premiers kib-

Une réflexion esthétique et grave sur un sujet actuel (les dernières séquences évoquent la répression dans les territoires occupés), mais l'on ne voit pas du tout pourquoi l'anteur s'est privé d'un matériel his- les films de Resnais, c'est précisé- Hongrie, l'URSS.

torique passionnant qui aurait donné à ses héromes plus de chair, mieux que le simple plumeau noir qu'Else tient à la main en arrivant à l'érusalem, sans doute en signe d'égare-

A mille lienes de tonte austérité. Pitalienne Nanni Loy a présené Scugnizzi devant un public enthou-siaste. Ces « gamins de Naples » sont des jeunes délinquants d'un centre de redressement napolitain qu'un entrepreneur de spectacles pen scrupuleux se charge de transformer en comédiens pour rafler au passage une subvention destinée à l'enfance malheureuse, li va connai-tre, et nous avec lui, les ablmes d'horreur quotidienne, de misère, de violence, qui frappent ces garçons très jeunes (de dix à dix-buit ans). dont certains sout plusieurs fois cri-

Le propos de Nanni Loy est de dénoncer l'hypocrisie de la société qui engendre ces gamins, les exploite avant de les boucler, et il ne nous cache rien de la face obscure de Naples, « la ville la plus triste du monde ». Mains arrachées, gosses drogués, battus ou même abattus par la Mafia. Mais comme abathis par la Mafia. Mais comme tout est repris, séquence par séquence, dans la comédie musicale qu'interprètent les gamins, sur un mode plus gal, on passe sans cesse de l'affreux au caburet chantant. C'est voulu, délibéré, mais cela coince un peu tout de même, ce pastis de Fame et de Sciucia, à la fois pamphier récessaire et comédie. lois pamphlet nécessaire et comédie racoleuse; le public italien a beau-coup aimé, la critique se tâte encore.

Le film d'Alain Resnais, I Want to go Home, a pour sa part rassem-blé tous les suffrages à la projection du soir en présence du maître (si distingué, renard argenté. Français-dans le-bon-sens-du-terme), comme dans les votes par étoiles des journalistes internationaux publiés chaque jour par la Repubblica, et ceux du public collationnés par la pâtisserie Ramieri, ce qui n'était pas évident a

Cette fable, entre la comédie musicale, elle aussi, et le cours de linguistique attrayante, est, comme souvent chez Resnais, assez dérou-tante au départ, Mais si l'on va voir

**VARIÉTÉS** 

ment parce que l'on aime cela, être dérouté, sinon autant reprendre d'une tasse de Jean Delannoy. Un vieil Américain, auteur fameux de bandes dessinées (Adolph Green, charmant, un splendide ensemble de soixante-douze denis toutes neuves vissées dans le bec) quitte pour la première sois son Cleveland natal et rient à Paris retrouver sa grande fille, partie deux ans plus tât pour étudier Plaubert à la Sorbonne.

Resnais peint les Américains tels que les Français les voient, et réci-proquement, multiplie les quiproquos et les malentendus, les contresens de langage et de comportement, qui font qu'entre ces deux pays on ne se compprend pas toujours

La démonstration devient vite assez fluide, pleine d'une bonne hument, d'une gentillesse, absentes des derniers films de l'auteur. Ce n'est pas Marienbad ou Providence, mais une réflexion (pas si opti-miste) sur ce qui fait de notre prochain un étranger, par les mots pré-cisément, chargés de tout éclaireir, en principe. La façon dont Resnais souligne l'arrogance, la grossièreté, la bêtise ronchome du Paristen de base a particulièrement réjoui les Vénitiens. On est, hélas! de tout COTENT AVEC CUX.

MICHEL BRAUDEAU.

## 10 millions de francs pour les petites salles

10 millions de francs, c'est ce qu'a promis Jack Lang, ministre de la culture, au Syndicat national des petites structures (SYNAPSS) pour encourager la création et la énovation de lieux adaptés sux besoins de groupes pas encore très connus. Le SYNAPSS avait fait appel au ministre à l'occasion du départ de la tournée de Patricia Lai dans soixante villes, coup d'envoi d'une opération « Coup de 100 dans l'Hexagone ...

D'autre part, dans sa municipalité de Blois, où il inaugurait le Ve Festi-val de théâtre européen, le ministre a annoncé, pour les 2 et 3 novembre, la réunion de ministres de la culture et d'intellectuels de la CEE et de

# Festival de Toronto

# Pile, face et sur la tranche

C'est par une triple première mondiale que s'ouvrait (eudi dernier le Festival du cinéma de Toronto.

Devant la ruée du public (et la descente en masse d'un état-major de la Warner), le Festival

devait en effet réquisitionner deux cinémas supplémentaires et trimbalait de salle en salle l'unique copie, à peine sèche, de in Country, le vingt-cinquième film de Norman Jewison (Dans la chaleur de la nuit).

Quatorzième de la série, le festival des festivals se définit déjà par son titre. Manifestation non compétitive (contrairement à celle de Montréal), il choisit, en première récolte, les meilleurs films présentés dans les autres festivals (Jésus de Montréal, Sexe, mensonge et vidéo, Trop belle pour toi, Mon-sieur Hire).

Sur le plan de la fréquentation cinématographique, la ville de Toronto semble avoir le profil exact du marché de type nord-eméricain. Dès lors, elle constitue pour l'indus-trie du cinéma américain une tête de pont, une rampe de lancement, au même titre que Now-York et. Los Angeles. Vétéran des relations publiques, Heiga Stephenson, direc-trice du Festival, en tieut astucieusment compts et pimente sa manifes-tation de « galas hollywoodiens avec

Ses arrières assurés, elle s'en va piocher avec jubilation dans le répertoire réputé «insortable» des films indépendants ou étrangers (français, chinois, polonais) qui demandent au spectateur un peu plus de réflexion que le dernier Eddie Murphy.

C'est dans des séries qui s'intitulent : «Le cinéma mondial contemporain », « Folies de Minuit » (nanars insensés, dont un nouveau Docteur Caligari sado-masoféticho-néon-chie). «La France», «Cinéma pour enfants» ou «Emergence» (le cinéma de femmes an Canada) que le Festival trouve sa raison d'être esthétique (sinon financière). Mélange de confor-misme et d'audace, de films commerciaux et expérimentaux, le Festival est de ce fait une arme à double

In Country est à l'image de ce fes-tival à double visage. Côté pile, c'est un pur produit hollywoodien. Le réalisatour en est un vétéran estimé (Dans la chaleur de la muit), les stars en sont Bruce Willis (le femilloton Clair de lune, Die Hard) et Emily Lloyd (Cookie, Wish you were here) – ce qui devrait séduire au moins deux générations de spec-

Profondément américain (il y est question du Viernam), In Country est, côté face, « presque européen». Entendez par là qu'il se vent avant tout étude de caractères. Plutôt qu'un énième film-sur-le-Vietnam, c'est un film sur les retombées de la guerre aux Etats-Unia Bruce Willia, le survivant, n'est pas au centre de l'histoire. Il cède la place à Samantha (Emily Lloyd), dix-sept ans, habitant le Kentucky, qui tente de comprendre les ravages opérés par la guerre dans son entourage.

Les performances des acteurs sont remarquables (Willis est très inattendu), et les speciateurs avaient encore les larmet aux yeux en se précipitant sur les petits fours de la «Opening Night Party», sponsoriste, comme toute manifestation artistique en Amérique du Nord, par une grande marque de bière.

Deux des séries parallèles démarraient à la même beure que In Courtry. «Le cinéma contemporain» avec le Voleur de savonnettes de Maurizio Nichetti, parodie tous azi-muta du néo-réalisme italien et «la France », avec Chine ma douleur, de Dai Sijie.

Cette section entend miser sur ce qui sera peut-être la nouvelle vague du cinéma français et la présenter. Assemblage pour nous hétéroclite, qui réunit, outre Dai Sijie, Jean-Jacques Beineix (dont le tromphe de Diva à Toronto décrocha la sortie nord-américaine), Olivier Assayas (l'Enfant de l'hiver), Claire Denis Man no Run), Bruno Delbonnel (le Grand Cirque, produit par Bei-neix), mais aussi Jacques Rivette (la Bande des quatre), Bertrand Tavernier, Alain Corneau, Bertrand Blier, Yannick Bellon (les Enfants

du désordre), Claude Miller (la Petite Voleuse), ainsi que Jacques Rivette (la Bande des quatre) et... Joris Ivens (Une histoire de vent).

Une autre série, le «Grenier aux trésors », fait la part belle à la France puisqu'elle est consacrée au Bicentegaire de la Révolution de

Les programmateurs ont déterré une Madame Dubarry de 1919, d'Ernst Lubitsch; de D.W. Griffith, les Enfants de la tourmente, avec Lilian et Dorothy Gish, et une His-toire de la Révolution (en cinq minutes!) de 1909. La Cinémathèque française a restauré et prêté deux films de Georges Hatot (1897) : Mort de Marat et Mort de Robespierre (scixante secondes cha-cun). Pour le reste, ceia va de la Marseillaise, de Jean Renoir, au Si Versailles m'était conté, de Sacha Guitry, en passant par Quatorze Juillez, de René Clair, les Choums, d'Henri Calef et... Martine Carol dans Caroline Chérie!

HENRI BÉHAR.

\*\*\*\*\*\*

à l'ORAL?

**AMERICAN** 

CENTER'S

**AMERÎCAN** 

LANGUAGE

PROGRAM

L plane 45, rue de l'Oxidera Parse Contron 75006 Pars 75008 Pars.

18:46 33 18 52 18:42 56 25 49

COURS

TRIMESTRIELS

INTENSIFS

\* T.O.E.F.L.

FORMATION

CONTINUE

INSCRIPTIONS

MAINTENANT

EVE GAUCHE? RIVE DECKTE?

Des problèmes \*

# Guidoni au Théâtre de la Ville

# D'autres rêves

Pendant trois jours, les 13, 14, 15 septembre à 20 h 30, Jean Guidoni est au Théâtre de la Ville, pour lequel il a adapté le spectacle présenté à l'Espace Européen (le Monde du 25 mars), Aucune crainte à mort attire. Jean Guidoni a avoir, Guidoni est un homme de scène, il suit se couler dans les espaces grands ou petits, et les habiter, y définir son territoire, comme un chat, comme un fauve. On l'a vu à l'Olympia et aux Bouffes du Nord, à cet Espace européen qui s'appelait encore Théâtre en rond, au Cirque d'hiver, sans oublier la

Jean Guidoni marche à contre-courant. Il ne vise pas le des congrès. Il prend la mesure du public et cherche le contact. Ne craint pas de descendre dans la salle, comme au cabaret. Agresse avec des chansons à histoires, tragiques, sordides parfois, et qu'il fait virer avec

mort attire. Jean Guidoni a imposé l'univers lauche des rôdeurs de la muit, des macadam cow-boys, et puis lui a donné de l'air, y a introduit d'autres fureurs, d'autres douleurs, d'autres rêves de bon-

Le voyou blême d'il y a dix ans est troo impatient pour rester fixé à la même image. Il a besoin de bouger, de secouer les habitudes avant qu'elles deviannent routine. Il a besoin de partager les rages qu'il porte en lui. Egoisme ou générosité ? Peu importe, Jean Guidoni ne garde rien pour lui. A nous de prendire.

# La mort de Jean Bertola

Jean Bertola, compositeur-interprète et directeur artistique, est mort à Paris dimanche 10 septembre. Il était agé de soixante-sept ans.

Né à La Roche-sur-Foron (Hauto-Savoie) en 1922, Jean Bertola avait commencé son aventure an lendemain de la Libération, à la radio de Lyon où, assis au piano, il mettait en musique les textes envoyés par ses auditeurs. Accompagnateur de Charles Aznavour à ses débuts, Bertola devient bientôt interprête, crée l'adaptation fran-çaise de Sixteen Tour et obtient le Prix du disque en 1957. Composi-teur, il travaille avec des poètes de la chanson comme Bernard Dimey et Henri Gougand et leur offre des mélodies (le Musicien) fabriquées avec une précision et une rigueur remarquables. Directeur artistique, il met sa comaissance de la tradition populaire française au service des autres.

Vingt années durant, Jean Bertola participe à la mise au point musicale de tous les enregistrements de Georges Brassens. Il accompagne même ce derrier au piano lors d'un double album Philips consacré aux chansons qui avaient marqué la jeunesse de l'auteur de La cane de Jane, Ami fidèle, Jean Bertola est ainsi amené à enregistrer en 1983, avec sa belle voix de basse chaleureuse, en restituant le fond et la forme, la lettre et l'esprit, les dix-sept chansons de Brassens destinées à paraître sous la forme d'un disque et qui devaient constituer le réper-toire de rentrée à Bobino qui n'avait pu avoir lieu - Georges Brassens disparaissant en octobre 1981. C. F.

[Jean Bertola était le mari de Danièle Heymana, chef du service culturel du «Monde». La direction, la rédaction et le personnel du journal s'associent à la peine de notre collaboratrice et lui pré-sentent ainsi qu'à sea deux filles leurs condoléances attristées.]

# Un violon vaudois

Michel Corboz a retrouvé son plus beau son montéverdien pour accueillir le superbe Ulysse. de Francois Le Roux. dans son pays romand.

Le Théâtre du Jorat est un lieu légendaire de l'histoire de la musique, depuis qu'un beau jour de 1921 il révéix le génie d'Arthur Honegger grâce au Roi David. On parlait d'un théâtre de bois dans la campagne vaudoise, mais existe-t-il encore après tant d'années ? Nommée directrice du TNL Opéra de Lausanne. Renée Amphan n'eut de cesser de réveiller ce théâtre au bois dormant, on sommeillant avec quelques spectacles populaires, et elle y monta tour le Couronnement de Poppée, l'Orphée de Glack, enfin le Retour d'Ulysse dans sa patrie de Monteverdi, triomphalement accueilli dimanche après-midi.

Excellente occasion pour déconvrir cet édifice mythique qui ne déçoit en rice. Il est situé à Mézières à 17 kilomètres au nord-est de Lau-sanne, dans un village tranquille aux puissantes et vastes maisons paysames. Lui-même, tout en planches sous son toit de tuiles, a une appa-rence très rostique; dans la salle, les banes sont disposés sur des gradins face à la scène, sans la moindre fioriture. Comme à Bayreuth, Drotningholm on Glyndebourne, toute l'attention des mile spectateurs ne peut s'orienter que vers le speciacle.

Et tout ce bois some comme un violon: on ne perd pas une note de cette musique si déposilée, qui se limite le plus souvent à une ligne vocale et à la basse continue, et en même temps d'une richesse de forme et d'expression incroyable par la scule verm du chant, si libre, si poignant de vérité et de génie poéti-

Michel Corbox a retouvé pleine-ment cette effusion jaillie du cœur et cet bian qui nous rendent Monteverdi très proche an regard d'interprétations très distanciées, hautaines grinçantes. Il suit la version Malipiero qui comporte pas mai de coupures, avec ane orchestration zon-

**FRANCIS** 

HUSTER

velle de Xavier Bouvier légère et sobre qui ne se permet que qualques fantaisies pittoresques pour brocar-der les soupirants, souvent accompagnée par l'orgue régale.

A l'avant-scène, des bancs comme dans la salle on à l'église; les villageois d'une île grecque sont réunis, femmes tout en noir, la tête converte, hommes en noir également mais avec leur chemise blanche des dimanches ; réunis pour « une soirée récréative » dans les années 50 nous dit le metteur en scène Jean-Claude Anvray. Ils assistent et participent à l'histoire d'Ulysse, comme le chœur antique, dans un fort beau décor de Bernard Arnoulg : un gigantesque Atlante nu, la porte da palais de Pénélope, la mer et le ciel, des blocs de marbre qui attendent d'être

> Symbole de l'attente qui ronge

Cette foule donne bien du charme et de l'animation à cette fresque un et de l'ammation à cette fresque un pen statique et elle en souligne l'action; pourtant elle paroît quel-que fois trop anecdorique, encom-brante dans des scènes d'intimité. Peut-être n'avons-nous pas l'habi-tude de voir l'Antiquité et le baroque rénitien sons ces conleurs aus-

cette occasion exceptionnelle, Francois Le Roux magnifiquement en voix, passionné, avide de bonheur et de vengesmee est un Ulysse saisis-sant qui tranche sur les plaisants portraits des prétendants veules et égrillards, aux voix épicées (les excellents Steven cole, Jacques Bona et Andrion Dalton).

La Pénélope de Brigitte Balleys est plus émouvante dans son rôle de veuve éplorée que tout à fait convaincante dans sa foi inébranla-ble en le retour d'Ulysse. Jean-Claude Auvray l'a vonlue ainsi, sym-hole de l'attente qui ronge. Mais du comp la splendide scène finale où coop is specially control of the con Alliot-Lugaz (Mélanto) forme le Aliot-Lugaz (Melanto) forme le plus mélodieux des couples avec Gny de Mey (Eurymaque) affublé d'une soutane de prêtre orthodoxe. Le tendre Eumée de Francis Dud-ziak, le Télémaque habillé en mousse d'Antoine Normand et enfin Valentin Jar pétaradante caricature du gionton l'ocomplètent ce spectacle qui témoigne de l'excellent travail accompli à Lausanne.

JACQUES LONCHAMPT.

tères, avec cette curiosité à la limite du voyeurisme, mais bon enfant.

Le TNL-Opéra de Lausanne a réuni une très belle distribution pour lausanne, 21-312-64-33).

# THÉATRE

«Un bal nommé Balzac», par La Veillée de Montréal

# La ronde infernale

D'après la Peau de chagrin de Balzac, La Veillée bâtit une ronde d'ambition et de mort, sans véritable centre de gravité. mais Balzac, lui, passe bien la rampe.

La izngue de comédienne formidable qui met en

scène, avec la même profondeur, les mœurs d'une société et les hommes qui la font. Pour Un bal nammé Balzac, le metteur en scène Théo Spy-chalski, co-directeur avec Gabriel Arcani du groupe québécois La Veillée, s'est inspiré d'un des comes philosophiques de Balzac, la Peau de chagrin, l'histoire d'un jeune comédien endetté, Raphaël, qui schète dans l'échanne d'un viel antiquaire un talisman, une peau de chagrin qui lui permettra d'assouvir ses désirs les plus fous, mais se rétrécira pou à peu.

« A chaque vouloir, je déclineral comme tous les jours », a-t-il écrit, avec cette mise en garde « Règie tes soukaits sur ta vie ». Raphael n'en a cure. Il flambe sa pean en passions amoureuses, en volupté, en lêtes, en ambition. Pour finir, il retrouve l'honneur de ses airs misérables, Pauline. Mais, trop tard, tout est

L'histoire est presque enfantine, dit Spychalski, qui a éprouvé le besoin d'arracher quelques pages au Père Goriot, aux Illusions perdues, à la Physiologie du mariage et autres textes.

Le parti pris se défend, mais l'intensité dramatique en pâtit. Le destin de Raphaël passe au second plan, pendant une bonne moitié du speciacle, et Jean Turcotte, le comé-dien qui l'interprète, contribue à cet affacement. Tout se ione entre divan et coussins, dans un salon. La tonslité majeure est sensuelle, légère. La musique de Rossini accent atmosphère de mondanité ère de mondanité frivole, peuplée de coquettes, de courtisanes et des doubles de Vautrin et de Rastignac. . . .

Les comédiens chantent, virevoltent agréablement, mais sur un registre trop facilement séducteur. Bien sûr, la peur de la mort rêde dans les propos échangés sur l'ave-nir, l'amour, l'ambition, le sort des épouses et des mères, le vouloir et le

Les mors claquent, mais c'est la force, la lacidité de Balzac qui retienment notre attention plus que l'action scénique. Gabriel Arcand, magnifique prince de l'Idiot, de Dostolevski, occupe un rôle de témoin. Il est le grand faucheur sautèmom. Il est le grane la letante, qui tillant de cette ronde haletante, qui s'achève sur une scène un peu me droite, un peu mélo, entre les draps blancs de Pauline, comme, il est vrai, le roman de Balzac

On retrouve la palette qui faisait la beauté de l'Idiot présenté la sai-son dernière par La Veillée. Un jen fiévreux, tout en accélérations et en ruptures, une puissance d'évocation, une liberté qui fait s'entrecroiser le plus naturellement du monde mond-logues, dialogues et voix off. Mais, cette fois, l'alchimie de tous ces élénents n'opère pas.

OPELE QUEROT.

# Communication

En prenant le contrôle de Carat

# WCRS se concentre sur l'achat d'espaces publicitaires

s'apprête à se désengager pro-gressivement de son métier originel, la publicité, pour se concentrer sur l'achat d'espaces et le coaseil média, en present le contrôle complet de groupe français Carat Espace. Depuis quelques jours en effet, le titre WCRS, coté à Londres, est l'objet d'une forte spéculation à la hausse. Les dirigeants du groupe out publié vendredi 8 septembre un communiqué confirmant leur réorientation stratégique, et la constitution, à terme, d'un grand groupe later-national d'achat d'espaces publicitaires.

WCRS, qui a pris il y a dix-luit ma un perticipation de 50 % dans la société Carat Espace de MM. Francis et Gilbert Gross, a été en effet très impressionné par les résultats de cette activité, Dopuis mars 1988, le chiffre d'affaires européen de Carat Espace a quadruplé et dégage 70 % des bénéfices du groupe britannique. Un constat suf- conformes à l'objectif stratégique fisant pour que M. Peter Scott, affiché du groupe de contrôler na

Le groupe britannique WCRS patron de WCRS, envisage « de poursuivre la collaboration avec Carat Espace et de l'institutionnali-

> An terme des négociations en cours, WCRS devrait so transformer en holding financier et preudre 100 % du capital de la société fran-çaise Carat Espace. En retour, le groupe de MM. Francis et Gilbert. Gross devrait acquérir environ 30 % du futur holding britannique, deve-nant ainsi le premier acciomaire de WCRS. Les frères Gross devraient tons deux sièger parmi les six mem-bres du conseil d'administration du holding. Carat Espace resterait de dreit français, avec ses dirigeants

> Parallèlement, WCRS se désengagerait progressivement de ses acti-vités de conseil en publicité, en cédant à la société française Baro-com 30 % de sa filiale WCRS Advertising Worldwide, Eurocom, qui détenuit déjà 20 % de l'agence publicitaire britannique en obtiondrait ainsi le contrôle majoritaire. A Eurocom, le PDG, M. Alain de Pouzilliac, confirme des négociations,

réseau mondial d'agences. Mais ces négociations se déroulent sussi bien avec WCRS qu'avec les autres alliés d'Enrocom, Bozell, Dentsa ou Young et Rubicam. Et elles a'ont pas abouti. Selon M. de Pouzil-hac, et Eurocom prend la majorité d'un réseau, nous entendons contro-ler l'ensemble de ses activités, y compris l'achat d'espaces ».

Le redéploiement stratégique de WCRS est révénieur des grandes mannenvies de concentration du marché publicitaire (le Monde du 22 juillet). Inventé par MM. Francis et Gilbert Gross dans les aunées 70, l'achat en gros d'especes publicitaires dans les médias, en échange de conséquentes ristournes, est longtemps resté une spécialité française. Le lancement de télévisions privées un peu partour en Europe a sensiblement accéléré sa diffusion à travers le Vieux Continent. Tous les grands groupes publicitaires cherchent aujourd'hui à développer cette pratique lucrative, et à constituer des réseaux esso-

JEAN-FRANCOIS LACAN et NECHEL COLONNA D'ISTRIA.

# POINT DE VUE

# La communication, atout du service du public

par Pierre Zemor conseiller d'Etat

LORS que le premier ministre entend faire de la rénovation et de la revelorisation du secseur public l'un de ses grands « chantiers », il est d'actualité de s'interroger sur le rôle de le communication publique », non pas de la communication du gouvernement, mais bien plus largement des com-munications institutionnelles de tous les pouvoirs on établissementa publics, des lors qu'elles impliquent le citoyen, qu'il soit beptisé administré, habitant, résidant, usager, contribuable, assuletti, ayant droit. Alecteur, téléspectateur, etc.

Les émetteurs publics majours. ou'il s'anissa des coms constitués. ministères, administrations centrales ou décentralisées, agences ou sociétés .nationales, établissements publics de toutes natures, collectivités territoriales développent, avec feur autonomie, feurs moyens d'expression... en décit de la civersité de leurs objectifs, ont en commun la spécificité du service public. Et il n'a pas toujours été partinent de vouloir transposer les méthodes des entreprises privées ou de marketing de la distribution concurrentialie.

Parce que, au-delà de la relation forbis pour la fourniture d'un service, elle a la devoir d'entretenir en permanence des liens avec le citoven, la communication publique se trouve tout habirellement au centre du débat sur la place non seulement de l'Etat, mais de l'ensemble. des services publics nationaux ou locaux, dans notre société.

Autant dans une relation uniquement commerciale. Il est bienvenu de dire que le client est roi, puisque cette assertion traduit que, selon Tapport essential du marketing, il faut prendre en compte le marché. scouter, répondre et s'adapter aux besoins du consommateur, bref abandonner (après un anfermament que les entreprises françaises avaient trop prolongé) la seule logique de producteur, autent, pour une institution de service public, la relation avec l'interlocuteur est compiexe car celuici est, en quelque sorte, à la fois cient et actionnaire:

Le service public est avent tout le service du public. Or ce public, courtisé par la société de consommation, est fort naturellement devenu exigeant. Il désire être non seulement informé, voire séduit, mais aussi conveincu pour achérer. La légitimité de l'émetteur public ne seurait auxpléer ni à l'absence d'arguments ni à l'austérité de la communication.

Quand on protests d'une défaillance du service, c'est à la fois comme utilisateur et comme détenteur d'une part de responsabilité de la chose publique. On est tenté de rappeler qu'on paye des impôts loreque l'attente se projonge au quicher de la poste, alors que cela ne vien-drait pas à l'esprit dans une situation analogue à la caisse d'un grand magasin.

Dans cette double référence apparaît la complexité de la tâche de communication publique. Et pour plutieurs raisons. Tout d'abord, le niveau moyen d'information civique sence pratique des irre-

tications publiques teste tisuffice en dépit d'éfforts nozables pour enformer et présenter les services ou les actions menées.

La seconde cause de déficit est que le logique de producteor, dans le gestion administrative, devient card-caturale avec l'autence de corps constitués finsoucteurs des impôts, ingénieurs des Ponts et Chaussées agents de telle administration...) homogènes per leur formation et leur recrutement, et avec le règne des règles tachniques lentement sécrétées pour construire une rationalité dans laquisse l'assign; supposé éclairé, doit nécessairement entrer. On se dispetes ainsi de se mettre à per la perception symbolique d'une .

# Le kandicap de Pinnage

En troisième lieu, quelle part faire au handicap, à la fois fondé et infondé, d'une image négative des fonctionnaires qui sersient peu enclins à communiquer car refusant de s'impliquer (d'afficher leur nom par exemple), ou profitant d'un prisélège de situation face à un client captif obligé d'en passer per leur ser-vice ? On reproche en fait des inadactations au mode de vie actuel (horaires), des attitudes cavalières (renvoi de service en service, refus de comprendre une situation person-nelle), des facilités prises sous couvert de légitimité.

Et la tension qui apparaît, justement sur ce terrain de la légitimité. fait oublier l'exactitude du cheminot, l'attention de l'infirmière, la fréquențe qualité du service, les nombreuses servitudes assurées en dépit de moyens limités, et l'attachement très général au service public. Les maientendus ne manquent pas, qui sont repidement passionnés.

La communication publique a donc la lourde charge de maintenir ou de rétablir une relation perturbée. Elle a aussi la perspective gratifiante, en réveillant considération des citoyer et motivation des agents publics, de permettre d'accéder à des gisements d'initiative et de vitaité aujourd'hui inexploités. Lorsque le préfet de Seine-Seint-Denis distribue des tickats de repes et des tikets d'essence sux conducteurs, exemplaires, audelà d'une incitation à bien respecter la règle, il contribue surtout à présenter une image moins négative de l'agent de police dens sa relation avec les automobilistes.

Le communication ne saurait être durablement efficace que si elle implique et mobilise le personnel de l'institution. Trop d'institutions ont cru possible d'accompagner la poussuits d'objectifs conflictuels ou de conclier des images contrastées au moyen de discours clivés.

La communication du service public rencontre souvent un autre type d'obstacle : les inévitables tranchissements de frontière entre domaines privé et public. D'une part, l'usager balance entre deux attitudes lorsqu'il pénètre dans un lieu public : de l'extrême familiarité - n'est-il pas chez lui, puisque par ses impôts. il participe au loyer? - des halls de gare, qui, dans une réaction

employés à se retrancher dernière des guichets protecteurs, è la récerve déférente inspirée par l'ausorité atta-chés à certaine bureaux médicaux, administratifs, policiers... Dens fes deux cas, le relation qui s'écubit n'est ni simple ni naturelle.

Lorsque, d'autre part, le service public va au devant de cittyen, l'intrusion est généralement mel supportée. Les campagnes pour les grandes causes sociales en one fait l'expérience forsque le message public s'écurse troubli de le ceinture de sécurité para sur la vie du para de poure enfant) de registre collectif (la peur de genderme) pourtant plus efficiole-alle assumer son rôle social ou chaque individu (pour le mobilieu contre la menace du sida).

Evoquone une demière difficulat. Les messages de la communication publique concernent souvett des projets, des situations de des fonctionnements completes; ils sont perçus commie insellectuels au regard du vécu individuel ou familiel, terrain de prédilection de la communication de consommation. C'est une daneure que d'établir une relation néces ment irrationnelle et affective. Dour fairs passer des measages austères par leux enjeux et, pour partie, abstraits, si l'on se refuse à les cericatu-

La simplification abusive n'est pas permise à l'émetteur public soucieut de mériter la confiance durable du citoyen. Pas plus qu'il ne peut secriher la pérennité de cette relation aux facilités des effets d'annoncs.

## La servitude da long terme

C'est dans la pédagogie et la conduite d'une réflexion informée avec le public que se fonde, en tout état de cause (sans parier de la démocratie pour éviter l'emphase) la capacité de régulation du service

Car s'il faut, bien entendu, évoquer la fonction régalienne de l'Etat en tant qu'il essure la défense, la police, veille à la justice, bat monnaie et lève l'impôt, il est peut-être plus opérant, dans le monde d'aujourd'hui, de parier des fonctions de régulation, non seulement de l'Etat, mais de l'ensemble des pouvoirs publics, auxquels revient le rôle de satisfaire aux exigences d'égalité des chances, de garantie de l'ordre social, de continuité et d'adaptation pour l'avenir du pays.

Si, par conséquent, il devient régation de réguler, alors la communication, en ce qu'elle est apport de connaissance, écoute (le feed-beck de la régulation cybernétique) et dia-logue en vue de l'ajustement des règles, est l'instrument essentiel pour animer cette régulation de notre

Et si la communication est bien un levier du changement institutionnel, le défi de rénovation du service public va maintenant recquérir toutes les tés de la communication publi-

\* Pierre Zemor est fondan association Communication pr Passociation Communication publique (1, place du Palais-Royal, 75001 Paris).

**ALBERT CAMUS** mise en soène et adaptation de FRANCIS HUSTER d'après le récit paru aux EDITIONS GALLIMARD\* 1947 costume RUCHLA GROSSMANN décor MAX CWAJBAUM lumière ANDRE WIRTH assistant à la mise en scène PASCAL CASANOVA

THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN

LOCATION

42.08.00.32

cinema

Bridge Const.

ings Brands

PARIS EN VISITES

# Mary and the state of the state 85 se concentre d'espaces publicataires

BRANCH ALL WITH HARRY LAW . and the second of the second

· 神神學師 中间中 中華中心 ... Silver of a comme Barrer Francis Commence The state of the s The first of the consequence of 事物表 我 的时间的 " \*\* \*\* \*\* the same commence of the the state of the same of the same

The street of minimum . the states of the same of the Proceedings of the same of the same

CATHERINE WILLIAM TO Part Residence of the Contract of And gratement they were been The transfer to the property of 按多种 独 机二十二十二 MARKE THE COURSE OF THE Allen & Stanfor Stanfor Marie of the Marie of the second the conductions while warring in The state of the s 

# n, atout du service dun

BRANCE STATE OF THE PROPERTY OF THE ST THE STATE OF THE PARTY OF THE

Be befreigen bei ge und anderen ein ber eine eine with antities in terminal for the same of the "我是一个一个人的一个一个 the state in the second second of the second FOREST COME Training as full street west. The real residence and their second the second of the second of the second BY PROPERTY MANAGEMENT 40 · 不是一個一個一個一個 Still whole and the second the the second was before the second to the state of the s · 一本 「大大地でいったはいないできる」

# A CHARLE

in the complete the state of th the same of the sa Adams of the Part of the Bolto de calebrate company of the second 2 horizonaldi il Allington ini Authoritistic man mantenging of the The second second is the second Bridge of the state of the stat The state of the s processing and the same of the BOOK WAS STREET, TO WAS TO have the properties the symptoms of the first the state of the s the the man had senter than the The Party of the

the sept observations and recognition of the second the same our seasons and it stops to be Secretary is a second to the second PRODUCTION THE THE STATE OF THE HART CHARGE HART HE WAS IN methodist in the second A STATE OF THE PARTY OF THE PAR **発展の変化を 場合を行るという。** 

Marie Company of the same of The same of the same of the same THE PARTY OF THE P But with winds the same a second of the the state with the same THE PERSON SHOWN AS THE PERSON E WE SECURE CHARACTER

Brillian State Land Co. The state of the s THE PARTY OF THE P The state of the s the state of the same of THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 

Will all and the state of the the state of the s The same of the sa The state of the s 

# cinéma.

# LES FILMS NOUVEAUX

LES EAUX PRINTANIÈRES. Film italo-franco-britannique de Jerzy Skolimowski, v.o.: Forum Horizon, Stolimowski, v.o.: Forum Horizon, 1w (45-08-57-57); Pathé Hantofenille, 6r (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8r (43-59-92-82); 14 Juillet Bastille, 11r (43-57-90-81); Gaumont Alésin, 14r (43-27-84-50); Sopt Purnassiens, 14r (43-20-32-20); 14 Juillet Beangrenelle, 15r (45-75-79-79); v.f.: Rex. 2r (42-36-83-93); Pathé Français, 9r (47-70-33-88); UGC Lyon Bastille, 12r (43-43-01-59); Fanvette, 13r (43-31-56-86); Pathé Momparnasse, 14r (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15r (48-28-42-27); Pathé Chichy, 15r (45-22-46-01); La Gambetra, 20r (46-36-10-96).

La cinémathèque PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-26)

VIDEOTHEOUR DE PARIS (48-26-34-30)

Les exclusivités

L'AMI RETROUVÉ (A., v.o.) : Elysées Lincoln, & (43-59-36-14). L'AMOUR EST LINE GRANDE AVEN-TURE (A., v.o.): UGC Erminge, & (45-63-16-16); v.f.; UGC Montperpasse, 6 (43-74-94-94).
APRÈS LA GUERRE (Fr.): Epéc de

APRES LA GUERRE (Fr.): Epéc de Bois, 5º (43-37-57-47). ARIEL (Fin., v.a.): Gammont Les Halles, 1º (40-26-12-12); Gammont Opéra, 2º (47-42-60-33); Sainst-André-des-Arts I, 6º (43-26-48-18); Les Trois Balzae, 8º (45-61-10-60); La Bastille, 11º (43-42-16-80); Gammont Pernassa, 14º (43-35-20-40)

30-40).

L'ARME FATALE 2 (A., v.o.): Forum Arc-er-Ciel, !\* (40-39-93-74); 14 Jullet Odéon, & (43-25-59-83); Bretagne, & (42-22-57-97); UGC Normandie, \$\foatsument{9}\$ (45-63-16-16); v.f.: Rex, \$\foatsument{2}\$ (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 1\$\foatsument{9}\$ (43-43-63-9); Farwette, 1\$\foatsument{9}\$ (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 1\$\foatsument{9}\$ (43-27-84-50); Pathé Clichy, 1\$\foatsument{9}\$ (45-22-46-01).

ATTENDS-MOB AU CDEL (Esp., v.o.):

Pathé Clichy, 19 (45-22-46-01).

ATTENDS-MOS AU CEEL (Esp., v.A.):
Gaumont Les Halles, iv (40-26-12-12);
Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52); 14
Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83); Pathé
Marignan-Concorde, 9 (43-59-92-82);
14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); 14
Juillet Beaugrenoffe, 15 (43-57-79-79);
Bienvenüs Montparnesse, 15 (43-4425-02); v.f.; Saim-Lazaro-Pasquir, 9
(43-87-35-43); Gaumont Alésia, 14
(43-27-84-50).

(41-27-84-50). LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN (A., v.A.): Cinoches, 6 (46-33-10-82).

MUNCHAUSEN (A, v.a.): Lancines.
6 (46-33-10-82).

BAGDAD CAFÉ (A, v.a.): La Triomphe,
8 (45-62-45-76); Bicarvane Montparnasse, 15 (45-44-25-02).

BAL POUSSIRRE (ivorines, v.a.): 14
Juillet Parnasse, 6 (43-26-58-00).

BAPTÉME (Fr.): Forum Arsen-Ciel, 1°
(40-39-93-74); Gaument Opéra, 2 (4742-60-33); Pathé Hautelenille, 6 (4633-79-38); La Pagode, 7° (47-0512-15); Gaument Abassade, 8°
(43-59-19-08); 14 Juillet Bastille, 11°
(43-57-90-81); Las Nation, 12° (43-4304-67); Fauvette, 13° (43-31-56-86);
Gaument Parnassen, 14° (43-35-30-40);
Gaument Parnassen, 14° (43-32-32-0);
Gaument Convention, 15° (48-2842-27); UGC Maillot, 17° (47-4806-06); Pathé Clichy, 18° (45-2246-01).

LES BOIS NOIES (Fr.): Gaument Les

46-01).

LES BOIS NOIRS (Fr.): Gammont Les Halles, 1st (40-26-12-12); Gammont Opera, 2st (47-42-60-33); UGC Moutpurnssee, 6st (45-74-94-94); Gammont Champa-Elyafes, 8st (43-59-04-67); Gammont Aléxia, 14st (43-77-84-50).

mont Alésia, 14' (43-77-84-50).

RUNKER PALACE HOTEL (Fr.):
Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26).

RUENING SECRET (Brit., v.o.): Forum
Orient Express, 1" (42-33-42-26); Pathé
Impérial, 2" (47-42-72-52); Pathé Hantelentille, 6" (46-33-79-38); UGC Biarricz, 8" (43-62-20-40); Sept Parmassiens,
14' (43-20-32-20); Images, 18" (45-2247-94).

CAIME BLANC (A., v.a.); Gammoni
Les Halles, 1" (40-26-12-12); 14 Juillet
Odéon, 6" (43-25-59-83); Pathé
Marignas-Conorde, 8" (43-59-92-82);
v.f.: Paramont Opéra, 9: (47-4256-31); UGC Gobelius, 13" (43-3623-44); Gaumont Aléxia, 14" (43-2784-50); Miramar, 14" (43-20-89-52);
Gaumont Couvention, 15" (48-2842-27); Images, 18" (45-22-47-94).
CAMILLE CLAUDEL (Fr.): Elysées
Lincola, 3" (43-59-36-14).
CHEN DE FLIC (A., v.a.); Pathé CALME BLANC (A., v.a.) : Gentrons

198

Lincoln, 3º (43-59-36-14).

CHEN DE FLIC (A., v.a.): Pathé
Marignan-Concorde, 3º (43-59-92-82);
v.f.: La Nouvelle Mazéville, 9º (47-7072-86); Pathé Français, 9º (47-7033-88); Pathé Montparnasse, 14º (4320-12-06); Images, 18º (45-22-47-94).

MYSTERY TRAIN. Film américain de Jim Jarmusch, vo.: Max Linder Panorama, 9 (48-24-88-83).

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. Film français de Bertrand Tavernier: Forum Horizon, 1s (45-08-57-57); Ciné Beaubourg, 3s (42-71-52-56); UGC Danten, 6s (42-25-10-30); UGC Montparasasse, 6s (45-74-94-94); Saint-Lazur-Pragquer, 3s (43-87-35-43); UGC Champa-Elysées, 3s (45-62-20-40); UGC Opéra, 9s (45-62-20-40); UGC Opéra, 9s (45-62-20-40); UGC Copéra, 9s (45-62-20-40); UGC Gobelins, 1s (43-36-23-44); Mistral, 1s (45-39-52-43); 1s Indict Beaugreesle, 1s (45-73-79-79); UGC Convention, 1s (45-74-93-40); UGC Maillet, 1s (45-74-93-40); UGC Maillet, 1s (45-74-93-40); UGC Maillet, 1s (45-44-06-06); Pathé Clichy, 1s (45-22-46-01); Le Gambetta, 20s (46-36-10-96).

CHINE, MA DOULEUR (Fr., v.a.): Uto-pia Champollica, 5- (43-26-84-65). LE CIEL S'EST TROMPR (A., v.a.): George V, 5- (45-62-41-46); v.f.: Pathé Français, 9- (47-70-33-88).

Français, 9° (47-70-33-88).

COMMENT FAIRE L'AMOUR AVEC UN NEGRE (Fr. Can.): Gaumont Les Halles, 1° (40-26-12-12): Gaumont Ambassade, 8° (43-59-19-08); George V, 8° (45-62-41-46); Paramount Opéra, 9° (47-42-56-31); Gaumont Parmasse, 14° (43-35-30-40); Innages, 18° (45-23-47-94).

(424); CONSIE (A., v.a.): Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); UGC Odéon, 6° (42-25-10-30); UGC Rottonde, 6° (45-74-94-94); UGC Normandie, 8° (45-63-16-16); v.f.: UGC Opéra., 9° (45-74-95-40); UGC Gobelius, 13° (43-34-23-34).

36-23-44).

DÉSIR MEURITRIER (\*) (Jap., v.a.):
L'Entrepia, 14 (43-43-41-63).
LES DEEUX SONT TOMOSES SUR LA
TÉTE... LA SUITE (A., v.a.): Forum
Horizon, 1\*\* (45-03-57-57); UGC Damton, 6\*\* (42-25-10-30); UGC Barritz, 9\*\*
(45-63-20-40); 14 Juillet Beaugronelle,
15\*\* (45-75-79-79); v.f.: Rex, 2\*\* (42-3683-93); Pathé Français, 9\*\* (47-7033-83); Les Narlon, 12\*\* (43-43-04-67);
UGC Gobelins, 13\*\* (43-36-23-44); Mintral, 14\*\* (45-39-52-43); Pathé Montpurtuane, 14\*\* (43-20-12-06); UGC Convention, 15\*\* (45-74-93-40); Pathé Chichy,
18\*\* (45-22-4601).

DO THE RIGHT THING (A., v.a.): Ciné

DO THE RIGHT THING (A., v.a.): Cisé Benaburg, 3 (42-71-52-36); 14 hiller Odéan, 6 (43-25-59-83); Ls Triomphe,

ESCLAVES DE NEW YORK (A., v.o.): 14 Juillet Parmena, & (43-26-58-00); Sundio 28, 12 (46-06-36-07). FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS (Esp., v.o.) : Les Trois Luxen-bourg, 6 (46-33-91-77).

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.A.):
. Utopia Champollion, 3º (43-26-84-65).
FRANCE (Fr.): UGC. Ermitago, 8º (45-GANASHATRU (Ind., v.o.): 14 Juillet Parnasse, & (43-25-58-00).

LE GRAND ELEU (Fr.): Le Triomphe, 1 (45-62-43-76); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Miramar, 14 (43-20-89-52).

89-52).

HAUTE SÉCURITÉ (\*) (A., v.a.):
Forum Horizon, 1= (45-08-57-57);
Pathé Impérial, 2= (47-42-72-52);
George V. 8= (45-62-41-45); Pathé
Marignan-Concorde, 8= (43-59-92-82);
UGC Normandie, 8= (45-63-16-16);
v.f.: Res., 2= (42-36-33-93); UGC Montparasse, 6= (45-74-94-94); Paramount
Opéra, 9= (47-42-56-31); Les Natioo,
12= (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille,
12= (43-43-01-59); Farvette Bis, 13=
(43-31-60-74); Mistral, 14= (45-3952-43); Pathé Montparasse, 14= (4320-13-06); UGC Convention, 15= (4574-93-40); Pathé Wepler, 18=
(45-22-46-01); Le Gambetta, 20= (4636-10-96).

L'INSOUTENABLE LÉGÈRATE DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-

10-82).
L'INVITÉ SURPRISE (Fr.): Genmont Opéra, 2º (47-42-60-33): Genmont Ambassade, 3º (43-59-19-08): George V. 3º (45-62-41-46): Fauvente, 13º (43-27-24-50): Les Montparsos, 14º (43-27-24-50): Les Montparsos, 14º (43-27-24-27): Gaumont Convention, 15º (48-28-42-27): Le Gambente, 20º (46-36-10-96).
TINTÉPARDE POULTE DESCRIPTION DE CONTRA DE CO

36-10-96).

PIDETAIRE D'UN ENFANT GATÉ
(Fr.): Géorge V, & (4S-62-41-46).

PAURAIS JAMAIS DU CROSSER SON
REGARD... (Fr.): Forum Aro-en-Ciel,
1" (40-39-93-74); Res, 2" (42-3683-93); Pathé Hautotenille, 6" (46-3379-38); UGC Montpurnasse, 6" (45-7494-94); George V, & (45-62-41-46);
PHIRIMINIO Opéra, 9" (47-43-56-31);
Frunctic Bis, 19" (43-31-60-74); Pathé
CEChy, 18" (45-22-46-01); Le Gambetra, 20" (46-36-10-96).

PÉCRIS DANS L'ESPACE (Fr.): La

FÉCRIS DANS L'ESPACE (Fr.): La Géode, 19 (46-42-13-13). Geode, 15 (40-40-15-15).

JÉSUS DE MONTRÉAL (Cm.): Ciné
Benabourg, 3 (42-71-52-36); UGC
Rotonda, 6 (45-74-94-94). EICKHOXER (Hong Kong, v.a.): UGC Normandie, 3 (45-63-16-16); v.l.: Rex, 2 (42-36-83-93); UGC Montparensee.

# PARIS EN VISITES

« Nouveilles sailes révolutionnaires du de Saint-Enstache' (Paris et son his-Musée Carnavalet », 14 h 30, 23, rue de toire). a La Conciergerle, de Philippe le Bei à la Terreur», 14 h 30, 1, quai de l'Hor-

«Hôtels et jardins du Marais sud, place des Vosges», 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé). Tout le Marais », 14 h 45 (lampe de oche), parvis de l'Hôtel de Ville,

devant la poste (M. Banassat). «Promenade du pont Alexandre-III u Champ-de-Mars», 14 h 45, métro Damps-Elysées-Clemencean (V. de

· Le vieux village d'Anteuil ·, 15 heures, devant l'église d'Auteuil (Tourisme culturel).

«Le jardin des Halles au pied de Saint-Eustache jusqu'à la fontaine des Innocents», 15 houres, entrée principale

« l'inéraire révolutionnaire des Tuile-

ries à la Concorde», 15 heures, sortie «Le Musée et le pere de châtean dis-parte de Saint-Cloud», 15 heures, ter-minus des bus 52 et 72 Pont-do-

«Histoire religieuse, politique, artisti-que et pimoresquo de l'ancien village de Montmartre», 15 heures, sortie mêtro

L'été dans les musées nationanx «Camille Claudel, une œuvre autobiographique », 11 houres; «Une scalp-ture : la Parte de l'Enfer», 12 à 30, Musée Rodin, 77, rue de Varenne. - De l'éclectisme à l'art nouveau -. 14 à 30, Musée d'Orsay, 1, rue de Belle-

6 (45.749494); UGC Opéra, 9 (45-749540); UGC Gobelins, 13 (43-36-

23-44). LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR (Fr.-It., v.a.): Lucernaire, 6 (45-44-57-34); Studio 43, 9 (47-70-63-40). 57-34); Sindio 43, 9° (47-70-63-40). 1283 LIAISONS DANGUELUSES (A., va.); Forem Orient Express, 1" (42-33-42-26); UGC Odéon, 6° (42-25-19-30); Publicis Champs-Elysées, 5° (47-20-76-23); Les Momparos, 14° (43-27-52-37); Studio 28, 18° (46-06-36-07); vf.; La Norvelle Maxéville, 9° (47-70-77-86).

LE MATTRE DE MUSIQUE (Bel.): Veadôme Opéra, 2 (47-42-97-52); Lucerasire, 6 (45-44-57-34).

MANTEA UNE VIE PLUS TARD (Fr., va.): Reflet Médicis Logo sulle Louis-louvet, 9' (43-54-42-34): v.L.: Gammont Parmane, 14' (43-35-30-40). MANOLO (Esp., v.a.) : Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47) ; L'Entrepht, 145 (45-43-41-63).

MEN'S CLUB (A., v.a.): Roram Orient Express, 1\* (42-33-42-26); George V. 8\* (45-62-41-46).

(43-62-41-46).

MEURTRE DANS UN JARDIN
ANGLAIS (Brit., v.a.): Ciné Recubourg, 3 (42-71-52-36); Studio des
Unratines, 9 (43-26-19-09). Urmlines, 9 (47-26-19-09).

MONSIEUR HIRE (Fr.): UGC Danton, 6 (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6 (45-74-94-94); UGC Biarritz, 9 (45-62-20-40); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelius, 13-(43-623-44).

MORT DUN COMMIS VOYAGEUR

MORT D'UN CUMMIS VOYAGEDR (A., va.): Cinoches, & (46-33-10-82). NEUR SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., va.): Le Triomphe, & (43-62-43-76). NEW YORK STORIES (A.; va.): Cino-ches, & (46-33-10-82); Elysées Lincoln, & (43-59-36-14).

\$ (43-59-36-14).

NOCTURNE INDIEN (Fr., va.): Ciné
Beanbourg. 3\* (42-71-32-36); UGC
Odéon, 6\* (42-25-10-30); La Pagode, 7\*
(47-05-12-15); UGC Biatritz, 9\* (45-6220-40); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-4301-59); Mintral, 14\* (45-39-52-43); 14
Juillet Beangreneile, 15\* (45-75-79-79);
UGC Maillot, 17\* (47-48-06-06); vd.:
UGC Opérn, 9\* (45-74-95-40); UGC
Gobelins, 13\* (43-36-23-44).
LA NUIT DEL SÉRAIL (A., va.); Cana-

LA NUIT DU SÉRAIL (A., v.a.): Gen-ment Opéra, 2º (47-42-60-33); George V, 3º (45-62-41-46); v.f.: Mirumar, 1.0º (43-28-9-52); Genmont Convention, 1.3º (48-28-42-27).

L'OURS (Pr.-AE.): Club Gamment (Publicis Matignon), 8 (43-59-31-97); Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33); Grand Pavois, 19 (45-54-46-85).

Grand Pavois, 13º (45-54-46-85).

PERMES DE TUER (Briz., v.a.): Foram
Horizza, 1º (45-08-57-57): Pablicis
Saino-Germain, 6' (42-22-72-80): UGC
Danton, 6º (42-25-10-30): Pathé
Marignan-Concorde, 3º (43-59-92-82):
Publicis Champs-Elysées, 8º (47-2076-23): UGC Biarritz, 3º (45-6220-40): 14 Juillet Beaugroneile, 13º (45-75-79-79): Kizopenorama, 15º (43-06-50-50): UGC Maillet, 17º (4748-06-96): v.L.: Rox (Le Grand Rex.): 2º
(42-36-81-91): Brattane, 60 (43-22-48-06-06); v.L.: Rox (Le Grand Rex.); 2 (42-36-83-93); Bretsagas, 6 (42-22-87-97); Seint-Lexero-Pasquice, 9 (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Les Nation, 12\* (43-43-04-67); UGC Lyon Bantilla, 12\* (43-43-01-59); Fasvette, 13\* (43-31-56-86); Mistral, 14\* (43-20-12-05); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40); Pathé Wopler, 18\* (45-22-46-01); Le Gambetta, 20\* (46-36-10-96).

Arcen-Ced, 1= (40-39-93-74); 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83); Le Triomphe 9: (45-62-45-76); Smdio 43, 9: (47-70-63-40); La Bantille, 11: (43-42-16-80).

LE PETIT DINOSAURE ET LA VAL-LEE DES MERVEILLES (A., v.L): La Nouvelle Maxéville, 9° (47-70-72-86): Grand Pavois, 15° (45-54-46-85); Saim-Lambert, 15° (45-32-91-68).

91-05).

LA PETITE VERA (Sov., v.o.): Forum
Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Sept
Parametricos, 1\* (43-20-32-20). 15 PRUPLE SINGE (Fr.-Indon.): Rex, 2 (42-36-33-93); Sept Parmassens, 14 (43-20-32-20).

12 PLUS ESCROC DES DEUX (A., v.o.): George V, 8 (45-62-41-46). POUR LA GLORE (Beiz, v.a.): Forum Orient Express, 1 = (42-33-42-26); George V, 3 (45-62-41-46).

OUI VEUT LA PRAU DE ROGER RAB-BRT ? (A., vi.): La Nouvelle Maxé-ville, 9 (47-70-72-86); Demfert, 14 (43-21-41-01); Grand Pavois, 154 (45-54-46-85).

BAIN MAN (A., v.o.): Gammont Ambas-sade, 9 (43-59-19-08); v.f.: Paramonat Opfer, 9 (47-42-56-31); Les Mons-parcos, 14 (43-27-52-37). MOTALIE FAIT SES COURSES (AL. v.o.) : Cinoches, 6" (46-33-10-82). SPLENDOR (It., v.o.) : Lucernaire, 6" (45-44-57-34).

## Lundi 11 septembre

STREET OF NO RETURN (A., v.a.): Reflet Logos II, 5 (43-54-42-34); Reflet Médicis Logos selle Louis-Jouvet, 5 (43-

54-42-34).
THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.s.):
Accessome, 5' (46-33-86-86).
TROP BELLE POUR TOI (Fr.): UGC Oction, 6' (42-25-10-30); UGC Bizeriez, 8' (45-20-40); Sept Parmassiem, 14' (43-20-32-20). (43-20-32-20).
UN POISSON NOMMÉ WANDA (A., v.a.): Garmont Opéra, 2º (47-42-60-33): Pathé Marignan-Concorde, 3º (43-59-92-82); v.f.: Les Montparnos, 14º (43-27-52-37).
UN, DEZUZ, TROIS, NOUS IRONS AU BOIS... (All., v.a.): Reflet Logos II, 5º (43-54-42-34).

UNE AUTRE FEMME (A. v.o.) ; Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvee, S. (43-

54-42-34),

Metical Logo male Lamb-Jouvel, 5 (43-54-2-34).

LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE (fc.): George V. b (45-62-41-46); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81).

WORKING CIEL (A., v.a.): UGC Ermitage, 9 (45-63-16-16).

YAABA (Burkins-Faso, v.a.): Gammont Les Halles, 1\* (40-26-12-12); Saint-André-des-Arts II, 6\* (43-26-80-25); Les Trois Balzne, 3\* (45-61-10-60); La Bastille, 11\* (43-42-16-80); Eacurial, 13\* (47-07-28-04); Gammont Parmette, 14\* (43-35-30-40); v.f.: Caumont Conversion, 15\* (48-28-42-27).

YOUNG GUNS (A., v.a.): Républic

YOUNG GUNS (A., v.a.): Républic Cinémas, 11° (48-05-51-33); v.f.: La Nouveile Maxévilla, 9° (47-70-72-86). ZUCKER BABY (All., v.o.): 14 Juillet Parmasse, 6 (43-26-58-00).

## Les grandes reprises

BRAZII. (Brit., v.o.): Studio Galando, 5º (43-54-72-71)...

CASINO DOTALII (Brit., v.o.): Lo Champo, 5º (43-54-51-60).

EASY RIDER (A., v.o.): Ginoches, 6º (46-33-10-82). L'EQUIPÉE SAUVAGE (A., v.o.): Ciné Benhourg, 3 (42-71-52-36); Racine Octon, 6 (43-26-19-68).

Occop, 6' (43-25-19-65).

LE FAUCON MALTAIS (A., v.a.):
Action Rive Gauche, 9' (43-29-44-40).

FIVE EASY PIECES (A., v.a.): Les
Trois Luxembourg, 6' (46-33-97-77).

LES GENS DE DUBLIN (A., v.a.): Par
MARCHAEL SAM.

LE GRAND SOMMEL (A., v.a.): Partition, 3° (43-54-15-04).

LE GRAND SOMMEL (A., v.a.): Action Rive Gauche, 5° (43-29-44-40).

LA GRANDE COMBINE (A., v.a.): Reflet Logos I, 5° (43-54-42-34); Sept Parassions, 14° (43-20-32-20).

RATE PULPOTAGER (40-26-50-96), Magnitude (A., v.a.): RAR DU POTAGER (A., v.

Parmassicus, 14 (43-20-32-20).

GUERRE ET AMOUR (A., v.a.): Action
Christine, 6 (43-23-11-30).

HAUTE PÉGRE (A., v.a.): Action
Ecoles, 5 (43-25-72-07).

HOLIDAY (A., v.a.): Action Christine, 6 (43-25-11-30).

L'HOMME DES HAUTES PLAINES
(A., v.a.): Epés de Bois, 5 (43-3757-47).

LAWRENCE D'ARABIE (A., v.a.):
Forum Horizon, 1 (45-08-57-57).

LETTRES D'AMOUR EN SOMALIE

RAR DU POTAGER (40-26-50-96). Mercoci Zazini, 22 h. sex., char., voix, François Cazini, 22 h. sex., char., voix, Françoi

LETTRES D'AMOUR EN SOMALIE (Fr.): L'Emraph, 10 (45-43-41-63).

LES LIAISONS DANGEREUSES (Fr.):

Relict Médicis Logos mille Louis-Jouves,
50 (43-54-42-34).

LOVE STREAMS (A. v.o.) : L'Estropot, 14 (45-43-41-63). MASCULIN-FÉMININ (Fr.-Su.) : Epéc de Bois, 5 (43-37-3747).
LES MONTAGNES BLEUES (georgies, v.a.): Le Triomphe, b. (45-62-45-76).
MONTY PYTHON, LE SENS DE LA
VIE (Brit., v.a.): 14 Juillet Parmace, 6
(43-26-58-00).

(43-20-05-00). LA NUIT DU CHASSEUR (A., v.o.) : La Saint-Germain-des-Prés, Saile G. de Beauregard, & (42-22-87-23) ; Les Trois Balzac, & (45-61-10-60).

Action Christine, & (43-29-11-30).

Action Christine, & (43-29-11-30).

PINE FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.o.): Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26). PLEIN SOLFIL (Fr.): Les Trois Lexent-bourg, & (46-33-97-77).

bourg. 6\* (46-33-71-77).

PRENDS L'OSERILE ET TIRE-TOI (A., v.A.): Reflet Logas II, 5\* (43-54-42-34).

SALAAM BOMBAY I (indo-Fr., v.A.): Studio 43, 9\* (47-70-63-40).

SCARFACE (A., v.A.): Action Rive Gauche, 5\* (43-29-44-40).

STRANGER THAN PARADISE (A-All, v.a.): Utopis Champolion, 9 (43-26-84-65). UN MORT EN PLEINE FORME (BAL.

v.o.) : Le Champo, 5 (43-54-51-60). LA VILLE DORÉE (AL, v.o.) : Studio YEELEN (malion, v.o.) : Latine, 4 (42-LES YEUX NOIRS (IL, VA.) : L'Entre-

pôt, 14 (45-43-41-63).

# FOIRE A LA FERRAILLE DE PARIS,

ANTIQUITÉS - BROCANTE 12 au 17 SEPTEMBRE 1989 de 10 à 19 heures



on y chine on y mange on y boit

Bois de Vincennes RER: Vincennes

Métro: Cháteau de Vincennes Bus: 112 (arreit Parc Floral)

gratuites Organisation: SADEMA - Tel.: (1) 45 65 95 95

Parc Floral de Paris

# théâtre

# SPECTACLES NOUVEAUX

(Les jours de première et de reliche sont indiqués entre parenthèses.)

TU MAS SAUVÉ LA VIE, Dannou (42-61-69-14) (mer., dim. soir), 21 h, dim. 15 h 30 (7).

PORT-ROYAL. Maddeline (42-65-17-09) (tundi), 21 h, sem. 18 h et 21 h, dim. 15 h 30 (7).

L'ILLUSJONNISTE. Bouffes-Parisieus (42-96-60-24) (iundi), 20 h 45, sem. 18 h et 20 h 45, dim. 15 h 30 (8).

15 h 30 (8). LES METLLEURS AMIS. des Champs-Etysées (47-23-37-21) (hmdi), 21 h., dim. 15 h 30 (8).

LA RITOURNELLE. Antoine-Simone-Borrinu (42-08-77-71) (hmdi), 20 h 45, sam. 17 h 30 et 21 h., dim. 15 h 30 (12).

FAUT PAS TUER MAMAN. Ceñts-Mostparmesse (43-22-16-18) (bandi), 20 h 45, sam. 17 h et 20 h 45, dim. 15 h (12).

## Les autres salles

EDGAR (43-20-85-11), Les Behes-Cadres: 20 h 15. Nous on fait où on nous dit de faire: 22 h. GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-99). Existe en trois tailles: 20 h 15. Bien dégagé autour des oreilles, s'il vous plaît: 22 h.

HUCHETTE (43-26-38-99), La Canta-trice chanve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30. L'ESPACE EUROPEEN (42-93-69-68).

Marcella: 20 h. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Petite mille, Molly Bloom: 20 h. Theitre noir, Le Petit Prince: 18 h 45. Les Eant et Forêts: 20 h. Laurent Violet; 21 h 30. Théitre rouge. Un bal nommé Balzao: 21 h 30.

THEATRE DU BEL AIR (43-46-91-93). ♦ Antigons: 20 k 30.
TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40). L'Extra : 21 h.

AU DUC DES LOMBARDS (42-36-51-13). Mas Limoch Trio, 23 h, Afro

BAISER SALE (42-33-37-71). Bine Mon-day, 22 h 30, Jun Science.

BAR DU POTAGER (40-26-50-96). Mer-cel Zenini, 22 h, san, char, voin, François Rilbac (piano).

LE BILBOQUET (45-48-81-84). Gérard Badini, 22 h 45, san, Philippe Milana (piano), Luigi Trassardi (ctb), Philippe Combelle (batt.).

53-10). Masm Juzz Potok, 21 n 30.

JAZZ, CLUB LIONEZ, HAMPTON (47S8-12-30). Escoudé Strings Pins, 22 h,
guit. Prédéric Sylvestre, Paul Ferrot,
Jimmy Gouricy (guit.), Marcel Azzola
(acc.), Vincean Courtois (cello), Alby
Cullez (ctb), Philippe Combelle (batt.).

LATTTUDES SAINT-GERMAIN (42-61-53-53), Bruno Casaubon, 22 h, piano. LA LOUISIANE (42-36-58-98). Philippe de Preissac Jazz Group, 21 h, clar.

MONTGOLFIER (40-60-30-30). Jean-Paul Amogroux, Pierre Calligaris, 22 h, boogie-woogie. PETIT JOURNAL SAINT-MICHEL PETIT JOURNAL SAINT-MECHEL (43-26-28-59), Kangouron Swing Orchestra, 21 h 30.

LA PINTE (43-26-26-15). Trio Bernard Rabio, 22 h 30.

PULLMAN SAINT-JACQUES. Bar Tahonga (45-89-89-80). Numidis, 22 h, piano.

SINSET (40-26-46-60). Long Camion.

SUNSET (40-26-46-60). Jam Session, 22 h 30, Alby Cullaz (ctb). Francis Lockwood (piano), Georges Brown

LE VILLAGE (43-26-80-19). Jacky Terrasson, 22 h, piano.

THE HOLLYWOOD SAVOY (42-36-16-73). The Box, 22 h, avec Freddy

## Les cafés théâtres

MIANCS-MANTEAUX (48-87-15-84).

Saile 1. • Area = MC 2: 20 h 15. • Les Epis noin: 21 h 30. • 100% Polyanide: 22 h 30. Saile II. • Les Sacrés Monstres: 20 h 15. • J'ai pes d'amis: 21 h 30.

CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11). Tiens well'd deux boudins II : 20 h 15. Mangonses d'hommes : 21 h 30. Jeanine Truchot a dispara : 22 h 30. LE DORIELE-PONID (42-71-40-20), C'est magique et ca tache Speciacle remouvelé toutes les beures : 20 h 30 et 22 h.

## Music-Hall

CAVEAU DES OUBLIETTES. (43-54-94-97). Cabarret de la chanson française. 21 h, ven., sam., han. Chansons à la carta tous les soirs.

DÉJAZET. – T.L.P. (42-74-20-50).

Gilles Elbaz, Colette Magny. 20 h 30,
Gala de pourien à Radio libertaire. YVES MARX, 22 h 30, Piano, chant, Christophe Gaillot (batt.).

## Les concerts

SAINTE-CHAPPLLE (46-61-55-41). AIR AINTE-CHAPRILE (40-01-33-41). ATS antique de Paris. Les 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30 septembre. 19 h 15, 21 h 15. Musiques des XVI et XVIII siècles. Téléphone location: 43-40-55-17.

# **GRAND PALAIS** avenue Winston-Churchill **FIGURATION**

de 11 heures à 19 heures jusqu'au 25 septembre

**CRITIOUE 89** 



ODEON & THEATRE NATIONAL

SAISON 1989-1990

# La Célestine

de Fernando de Rojas Version française de Florence Delay Mise en scène d'Antoine Vitez Coproduction Thétitre national de l'Odéon, Comédie fa Opéra municipal de Clement-Format. Avec le concours de l'UAP

# Torquato Tasso

19 septembre-5 novembre 1989

Texte français et mise en scène de Bruno Bayen

Coproduction Thésitre national de l'Odéou, Comédie-Française, Compagnie Pénélope. 21 novembre-31 décembre 1989.

# **L'Emission** de télévision

de Michel Vinaver Mise en scène de Jacques Lassalle Comedic Française, Thétire national de Straibou 16 janvier-28 février 1990

Abonnements 43 25 70 32

Je désire recevoir la brochure et le formulaire d'abonnement

de la saison 1989-1990 du Théâtre national de l'Odéon

Bulletin à compléter et à retourner, accompagné d'une enveloppe (format américain, 106 x 220) timbrée à 3,70 F au Théâtre national de l'Odéon, 1 place Paul-Claudel 75006 Paris.

# : Radio-télévision

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre napplément du same dimanche-lundi, Signification des symboles : > Signalé dans « le Monde radio-télévision » □ Film à éviter », Ou p Bu Ne pas manquer u u » Chef-d'envre ou chanique.

# Lundi 11 septembre

28.46 Chican: La sentième cible. Il Film français de Claude Pinoteau (1984). 22.36 Magazine: Choca Présenté par Stéphane Paoli. Sommaire: Les héros; Les témoins: Planète express. 23.30 Magazine: Minuit sport. Base-ball; Championnat d'Europe; Moto: Résumé du Bol d'or. 23.5 Journal et Météa. 6.15 Série: Drôles d'histoires. Mésaventures: Rendez-moi Jacqueline. 6.45 Série: Drôles d'histoires. Intrigues: La première fois. 1.95 Femilieton: C'est déjà dessuis. 1.30 Finsh d'informations, 1.35 Le débat du jour.

20.35 Jeur sams frontières. Présentés par l'abrice et Marie-Ange Nardi. Finale à Madère. Les équipes : Marche-en-Farenne (Belgique), Monte-Argentario (Italie), Azores (Portugal), Factano (San-Marin), Nice (France). > 22.05 Magnaine : Etalies, De Frédèric Mitterand. Le rol Farouk. Portrait d'un souverain controversé. 23.25 Informations : 24 houres sur la 2. 23.55 Métée. e.00 Soinante secondes. Georges Balandier, ambropologue. e.05 De côté de chez Fred (rediff.).

20.35 Chassa: File on voyon, m Film français de Georges Lautier (1978). Avec Jean-Paul Belmondo, Marie Laforêt, Michel Gulahru, Jean-François Balmer. 22.25 Journal et Michel, 22.59 Magazine: Octaniques. Daniel Guérin, par Jean-José Marchand et Pierre-André Bontang. Portrait de l'écrivain anarchiste (seconde partie). 23.49 Musiques, panaique. Octet opus 166, Adagio, de Schubert, par les solistes de l'Orchestre de Paris.

## **CANAL PLUS**

20.30 Chaisma: Predictor. M. Film américain de John McTiernan (1987). Avec Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Bill Duke. 22.15 Flash d'informations. 22.20 Magazine: Lundi sport. Boxe: Championnat du monde des poids légess WBA: Rosario (P.R.) - Jones (E-U); Championnat du monde des poids lourds de novembre 1965: Cassins Clay (E-U) - Floyd Patterson (E-U); à 23.20, Football américain: match universitaire. 0.20 Chaisma: L'ascenseur, M. Film néerlandais de Dick Mass (1983). Avec Haub Stapel, Willeke Van Ammelroey, Josine Van Dalsum (v.o.). 1.55 Série: Marphy, l'art et la manière d'un privé très spécial.

20.40 Téléfika : La diva et le professeur. De Steno, ave Ursula Andress. 22.36 Série : Matiock. 23.30 Magazine Aparte. 6.00 Journal de missit. 0.65 L'impecteur Derric mit, 0.65 L'impecteur Derrici

20.30 Cinéma: Le souffie de la traspête. MM Film américain d'Alan J. Paknia (1978). Avec James Caan, Jane Fonda, Jason Robards. 22.30 Cinéma: Liquidez Pinspecteur Mitchell. It Film américain d'Andrew V. McLaglen (1975). Avec Joe Don Belter, Martin Balsam, John Sexon, 6.10 Six minutes d'informations. 6.15 Magazine: Jazz 6, De Philippe Adler. 1.20 Minition (rediff.). 2.00 Les saintes chéries (rediff.). 2.25 La corde au cou (rediff.). 3.01 La princeste du rail (rediff.). 3.50 Magazine: Ondes de choc. Le business de la 1616 (rediff.). 4.45 Les saintes chéries (rediff.). 5.10 La corde au con (rediff.).

20.30 Cinéma : Les enfants du piacard. Film français de Benoît Jacquot (1977). Avec Brighte Fousey, Lou Castel, Jean Sorel, Georges Marchal. 22,00 Court mêtrage. 22.30 Documentaire : Grand réporter. De Pierre Zucca, La force du témoignage. 23.30 Fiction : Jeanne d'Arc, le pou-voir et Fianoceuce. De Pierre Badel. 1.00 Magazine : Dyname. Magazine culturel de Benoît Delepine et Mathial Sanderson, Spécial Mouvement.

## FRANCE-CULTURE

20.30 L'histoire en direct. 1974 e l'éclatement de l'ORTF. 21.30 Dramatique. Le péché véniel, d'après Honoré de Bal-zac. 22.40 Cote d'amour. 0.05 Du jour su jendemain. 6.59 Musique: Cods. David McNeil.

## FRANCE-MUSIQUE

20.30 Renseignements sur Apollon. Concert (en direct de la philarmonie de Berlin): Symphonie nº 9 en ré mineur, de Bruckner, par l'Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Carlo-Maria Giulini: à 22 h, Virtuoses, virtuoses; à 22 h 30, Faites voir la musique. 0.30 Textos et prétextes. Œuvres de Mozzert, Verdi, Massenet, Moussorgski, Recthoven, R. Strauss.

# Mardi 12 septembre

14.36 Feuilletou : Billet doux. 15.36 Série : Tribunal. 15.55 Variétés : La chance sux chansona. 16.25 Feuilletou : En cas de bonheur. 16.50 Club Dorothéa. Jayce ; Goldorak ; Tu chantea, tu gagnes ; Jeur. 17.55 Série : Hawali polica d'État. Vengeanca à froid. 18.56 Avis de recherche. 18.55 Feuilletou : Santa-Barbara. 19.25 Jee : La roue de la fortuna. 20.00 Journal, Météa et Tapis vert. 20.46 Sport : Footbail. Match aller de la Coupe d'Europe : FC Sochann-Esch Luxembourg. 22.35 Magazine : Clei, mon mardi ! De Christophe Dechavanne. 6.10 Journal et Météo. 6.30 Série : Drôles d'histoires. Mésaventures : Un drame. 0.50 Série : Drôles d'histoires. L26 Feuilletou : C'est déjà demaia. 1.45 Flash d'informations. 1.50 Le débat du jour.

15.15 Magazine: De côté de chez Fred. De Frédéric Mitterrand. Spécial Rachid Mimouni. 16.29 Feeilleton: Marco Polo (é épisode). 17.29 Magazine: Graffitts 5-15. Présenté par Groucho et Chico. Foofur; Quick et Flupke; Grafficurioux; Alf. 18.15 Série: Les volsies. 18.40 Jes: Des chiffres et des lettres. D'Armand Jammot, présenté par Lairent Cabrol. 19.99 Flush d'auformations. 19.95 Série: Topmodels. 19.30 Jes: Dessinez, c'est gagné i Présenté par Patrice Laffont. 20.00 Journal. 20.30 Métée. 20.35 Choins: Les suécialistes. # Flut français de Patrice 20.35 Chéma: Les spécialistes a Film français de Patrico Leconte (1984). Avec Bernard Giraudeau, Gérard Lanvin, Christiane Jean. 22.05 Flash d'informations. 22.15 Magazine: Stars à la barre. Présenté per Daniel Bilalian. Les Guardian Angels: faut-il avoir une police d'Etat ou des polices parallèles? 23.30 Informations: 24 heures sur la 2.0.00 Météo. 0.05 Solxante secondes. Ettore Scola, cinéaste. 9.16 Du-côté de chez Fred (rediff.).

14.39 Magazine: La vie à cusar. Présenté par Martine Chardon, 15.00 Fesilietes: A cusar ouvert. 15.25 Magazine: Télé-Caroline. Présenté par Caroline Tresca. Vi d é o look; Mon héros préféré; Cinéma, théâtre, livres; Attraction; Top sixties; Télé chic, télé choc; Papy, mamy; Viens faire un tour... billon; Le jen de la séduction; et à 16.00, le flash d'informations. 17.00 Flash d'informations. De 17.05 faire un tour... billon; Le jen de la séduction; et à 16.00, le fissh d'informations. 17.00 Fissh d'informations. De 17.05 le fissh d'informations. De 17.05 le fissh d'informations. De 17.05 Petit ours brum. 17.06 Ulyase 31. 17.10 Les petits malies. 17.35 La sagesse des gaouses. 18.00 Magazine; C'est pas juste. Présenté par Vincent Perrot. 18.30 Jen : Questions pour un champion. Animé par Julien Lepers, 19.00 Le 19.20 de l'information. De 19.10 à 19.30, le journai de la région. 19.58 Dessis animé : Denver, le deruier dinosure. 20.05 Jenn : La classe. Présentés par Fabrice. 20.35 Ciséma : La tidèle Lessie. m Film américain de Fred McLeod Wilcox (1943). Avec Roddy McDowall, Donald Crisp, Dame May Whitty, Edmond Gwenn. 22.10 Journal et Météo. 22.30 Télévision régionale.

# **CANAL PLUS**

13.30 Cinéma : Les grandes manouvres. Bun Film fran-cais de René Clair (1955). Avec Gérard Philipe, Michèle Morgan, Jean Desailly, Yves Robert. 15.20 Cinéma : Sams issue. Ci Film américain de Harriey Cokliss (1985). Avec Tommy Lee Jones, Linda Hamilton, Robert Vaughn. 16.55 Documentaire : Les altunés... Double dutch : Deux cordes pour mieux sauter, de Claude Chelli et Jérôme Caza. Quatre écolières de New-York participent à une grande com-pétition. Temion, émotion. 17.25 Cabon cadin. Molienis-simo: Lesbelle de Paris. En clair issuer 2 23.30, 18.15 Despennon. Temon, emotions 17.25 Caron casm. Monerisamo; Isabelle de Paris. En caté jusqu'à 26.36. 18.15 Dessino animés; Ca cartoon. Présentés par Philippe Dana. 18.30 Top 50. Présenté par Marc Toesca. 19.20 Magazine; Nulle part allleurs. Présenté par Philippe Gildes et Antoine

de Caunes, Invitée : Françoise Fabian. 20.30 Cinéma : House II — la sesciene histoire. Il Finn américain d'Ethan Wiley (1987). Avec Arys Gross, Jonathan Stark, Royal Dano. 21.53 Flash d'informationa. 22.00 Sport : Feotball. Match aller de la Coupe d'Europe, su direct de Belescuses : Belencuses-Monaco. 0.05 Cinéma : L'estimace de l'art. El Film français de Francis Girod (1987). Avec Ciotilde de Bayser, Michel Bompoil, André Dussoliez, 1.45 Cinéma : Monsious Ripols. El El film français de René Clément (1954). Avec Gérard Philipe, Valérie Hobson, Joan Greenwood (N.S.).

14.30 Séria : L'Inspectour Derrick, 15.30 Séria : Theiller, De 16.45 à 18.50 Dessiur animés. 16.45 Dràgoos. 16.46 Les Scintroumpfs. 17.00 Gigt. 17.30 Smash. 18.00 Sons, le signe des monquetaires. 18.30 Notan. 18.50 Journal inarges, 19.00 Séria : Happy days. 19.30 La bay des ministères. 20.00 Journal. 20.35 C'est Phistoire d'un mec.... 20.40 Choinns : Le pulace en délire. le Film américain de Neil Israel (1984). Avec Tom Hanks 22.30 Magazine : Ciné Cinq. 22.45 Documentaire : Butstaniz. 23.30 Magazine : Nomades. 0.00 Journal de minuit. 0.05 L'inspectour Derrick (rediff.).

14.35 Femilieton: La corde nu con (4º épisode).
17.10 Série: L'homme de ser. 18.05 Variétés: Multitop.
18.35 Série: Père et impaira. 19.00 Série: Magazina.
19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série: Magazina.
19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série: Madazne est servie. Mon grand-père américain. 20.30 Femilieton: La clinique de la Forde-Noire. 22.10 Magazina.: Chié 6.
22.30 Chaiqua: Satah. una Film français de Maurice Dugowson (1982). Avec Jacques Dutrone, Léa Massari, Hainz Bennent, Jean-Claude Brialy. 8.15 Six. minutes. d'informations.1.20 Maltitop (rediff.),

# LA SEPT

19.30 Documentaire: Histoire puralièle. De Philippe Grandieux. Actualités hebdonndaires françaises et allemandes de la seconde guerre mondiale: 14 aeptembre 1939. 20.30 Documentaire: Site 2. De Rithy Pahn. 22.00 Documentaire cabain: 79 printenant. De Santiago Alvarez. Une évocation de la vie d'Ho Chi Minh. 22.30 Documentaire: Grand reporter. De Pierre Zucca et Pierre Brard. 2-Le risque de l'empête. 23.30 Cinéma: Le Giobe. Film de Luc Riolon. Un ballet-théâtre sur le thème du cabaret-dancing. 0.00 Cinéma: Nait de Chine. Film de Claude Mouriéras. Réalisé à partir de la chorégraphie Mort de rire de Mathilde Monnier et Jean-François Duroure. 0.20 Documentaire: Les disciples du jardin des poiriers. De Marie-Claire Quiquemelle.

# FRANCE-CULTURE

28.90 Minsique: Le rythuse et la raisen. Les percussions du monde. 2 Une tradition menacée. 28.36 Archipet médecine. Dossier :: Art et maladie. 21.36 Les chercheurs d'épaves (rediffusion du Grand angle du 15 juillet 1989). 22.40 Natio magnétiques. Vies à vif. 6.05 Du jour su lendemain. 0.50 Minsique: Coda. David McNeil.

# FRANCE-MUSIQUE

29,99 Coscert (donné le 17 mars au Grand Anditorium); Le chant du rossignol, de Stravinski; Modulation, de Grisey; Cinq mouvements pour cordes op. 5, de Webern; Chrono-chromie, de Messiaen, par l'Orchestre des Gèves du Conser-vatoire, dir. Pierre Boulez. 22.38 Le galaxie des traditions. 23,97 Club d'archives. Les gands maîtres de l'archet; David Oistrakh.

# Audience TV du 10 septembre 1989 (BAROMÈTRE LE MONDÉ/SOFRES-NIELSEN)

| HORAIRE | POYERS AYART<br>REGARDÉ LA TV<br>(on %) | TF1                | A2                | FR3                     | CANAL +                 | LA 6                 | M6                                |
|---------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 19 h 22 | 39.8                                    | 7/7<br>13.7        | Pub<br>9,8        | Loi selon Ma CL<br>7.7  | La Bonhaur<br>Ou8       | Supercopeer<br>4.8   | Espion modèle<br>3 <sub>e</sub> 1 |
| 19 h 45 | 43.7                                    | 7/7<br>13.8        | Magay<br>11.6     | Lei seion Mc Cl.<br>7.2 | Ce certoon<br>2.6       | Supercopter<br>4.6   | Espion modèle<br>3.7              |
| 20 h 16 | 56.Q                                    | Journal<br>20-7    | Journal .<br>15-1 | Sensy Hill<br>2,7       | Çı cartoon<br>2.9       | Journal<br>4-1       | M <sup></sup> est atnis<br>4.5    |
| 20 h 56 | er.1                                    | Rondo nuit<br>27.6 | Magret<br>16-0    | Les grands journ<br>6,3 | Snimou de l'ess<br>Ou S | Debout crobes<br>8-4 | L'Exfoateur<br>2.8                |
| 22 b 8  | 58.8                                    | Rondo mit<br>26.8  | Meigret<br>18.7   | 2.3                     | Entence de l'art        | Debout crabes<br>7-0 | 6 crientes<br>- 2,-1              |
| 22 h 44 | 25.7                                    | Great albi         | Cini-Cinis<br>2:3 | Les Pospées<br>2, 9     | Gries menores.<br>C.3   | Tetrale<br>4-4       | Dame mist                         |

# Informations « services »

# **MOTS CROISÉS**



## HORIZONTALEMENT

 Pour eux, le temps est compté. – II. Où certains sont amenés à voir rouge. Passe sous des ponts. – III. Sont bien placés pour savoir qu'il y a un commencement à tout. — IV. Est idéale pour celui qui ne veut pas entrer dans le détail. Avec lui, il y a de quoi être emballé. — V. Adverbe. Résults d'un travail de la nature, — VI. Porte des pirogues, Tel que l'on a fait du beau travail. — VII. Cer-taines ont du chien. — VIII. Qui ne tames out on chien. — VIII. Qui ne s'est donc pas encore mouillée. Pas inutile quand on boit le bouillon. — IX. Il est souhaitable qu'eile soit bien fondée. Il y a des canaux dans son cœur. — X. Est employée pour accrocher. Article. — XI. C'est monacrocher. naic courante, mais pas chez nous. Source de chaleur.

# VERTICALEMENT

 Font disparaître des envies, –
 Sa pointe peut blesser. Fait boire la tasse, –
 Il arrive à certains d'être à côté de cette plaque. Quelqu'un qui s'occupe des affaires des autres. — 4. Tel que l'on peut voir tout en rose. Etait maniée de main de maître. - 5. Ne peut être corrompu. Pronom. Suscite des réactions. - 6. Produit de lève. Fils de patriarche. - 7. Sa voix mérite d'être entendue. - 8. Faisait beaucour sentir sa présence. Certains n'hésitent pas à tout lui soutirer. Moyen de tenir bon. — 9. D'aucans réussissent à la conserver très longtemps. Ne sent pas toujours la rose.

## Solution du problème nº 5084. **Horizontalement**

I. Tornade; paquets. — II. Amoureuses; raée. — III. Tie; or; orales. — IV. Os; contr. pr. — Denis. — VII. Go; perséides; mi. — VIII. Endos; iléus; mer. — IX. Ut; té: Oise. — X. Apl; rugueuses. — XI. Blectoral; ré. – XII. Le; hèlent; gilet. – XIII. Entèta; tire-lire. – XIV. Ver; unième; lèse. – XV. Do; Egée; ès.

# Verticalement

1. Tatouages; élève. - 2. Omission; alêne. - 3. Roc; Is; dupe; trl. - 4. Nu ; en ; potiche. - 5. Aromates ; têtu. - 6. Déroger ; Roland. - 7. Eu; tessiture; Io. - 8. Sol; Aégante. - 9. Perfidie; ultime. - 10. Asa; cédule; reg. -11. Lianes; urge. - 12. Ure; ris; oscille. - 13. Eus; Is; mie; lie. -14. Te ; Pé ; mess ; erse. - 15. Sémi-

# GUY BROUTY.



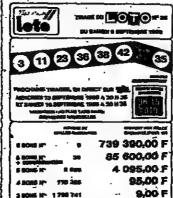

# SUR MINITEL

Météo marine Temps observé Paris, province, étran 36.15 Tapez LEMONDE puis METEO

■ 100×2 1 18,00 F

# MÉTÉOROLOGIE



SITUATION LE 11 SEPTEMBRE 1989 A 0 HEURE TU

# volution probable du temps en France cutre le land! 11 septembre à 9 h et le mardi 12 septembre à 24 heures.

Après la journée très mageure de lands, mardi verze une timide améliora-tion. Le ciel restara encore souvent bien mageux, mais les averses et les orages seront moins inéquents. Le pourour mantierrantes comultra un temps bien

Mardi: magenx, encore qualques erages et averses. — Dès le marin, le temps sera magenx et brumeux sur la pinpart des régions. Ce n'est que près de la Méditerrance que le soleil se montrera généreux dès les promières beures de la convole.

Les mages seront plus abondants sur les régions de l'ouest du pays (Bretagne, Pays de Loire, Basse-Normandie), où ils pourront donner queiques averses. Il en acca de même sur le Nord-Est, c'est-à-dire de l'Alsace et de la Lorraine à la

Franche-Counté et à la Bourgogne. Des

Ailleurs, le temps restera souvent mus-geux tour au kong de la journée. Des éclaircles un peu plus belles pourront tou-tefois apparaître sur le sud-ouest du pays. Près du littural méditéranden, le caci

Fordre de 12 à 15 degrés dans l'Ouest et le Nord-Est où les ausges seront les plus nombreux. Près de la Méditerranée, elles seront comprises entre 16 et 18 degrés,

E TREET Marketti :

1 15 THE

1 13.2

THE PARTY AND

and the special of

Partie Commence DESCRIPTION OF THE

\$2.000

THE LOCAL 22 52619

13 leja . . .

Time ... Harata a to a

imp are . Salar Salar Salar

🕮 North 🕞 Addition of the

Descript jak

₹ 165 i. . . . . .

TO THE PARTY OF THE

The Street of the last

The last of the same

E733.15

The Late Contract

The same 4 1 chierte E LOT ::: .

Control of the Contro

Personal section of the control of t

⊈ರ್ವಾದ ೧೯೯೬

Lextempératures maximales ne seront pas très élevées. Elles seront comprises entre 22 et 25 degrés dans la Sud-Est. Sinon, elles seront de l'ordre de 20 à 23 degrés, sant sur l'Ouest, où elles n'atteindront que difficilement les 20 degrés.





PREVISIONS POUR LE 13 SEPTEMBRE 1989 À 12 HEURES TIE

|   | le 10-9-1969 à 6                                                                  | petree In                             |                                            |                   |                            |             |                                                   | <b>inps ob</b>           | <b>989</b>           | 5.          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|   | Alacop                                                                            | 18 P<br>14 N<br>13 B                  | TOOKS<br>TOOLOGE<br>POINTEAN<br>É          | 24                | 14<br>25                   | C<br>P<br>A | MARRAETI<br>MARRAETI                              | OT 2                     | 13                   | DOC         |
|   | NOUNCES   26<br>  NEST   18<br>  CAEN   22<br>  CHEMICONG   18<br>  CLESCONG   18 | 16 P<br>14 B<br>16 C                  | ALGER<br>ALGEREN<br>ATRICKS<br>BANGERIE    | 27<br>UK 19<br>29 | 16<br>16<br>23<br>26       | N C D C     | ł Meischei.                                       | L 25                     | 13<br>15<br>22<br>14 | N           |
|   | BOOM 25<br>GENOME SAME 22<br>LEGE 20<br>180785 20<br>LYON 22                      | 14 D<br>14 B<br>14 C<br>15 C          | MARCHON MELGRADE MEDICALE MEDICALE LE CARE | 20<br>21<br>5. 22 | 13<br>12<br>13<br>13<br>22 | DNDBD       | NASROWI<br>- NEW-YOR<br>GSLO<br>PALMA-DI<br>PEKEK | K 34                     | 24<br>3<br>15        | B<br>D<br>N |
|   | MARSHIEMAR 24 HANCY                                                               | 16 . O<br>10 B<br>15 B<br>17 O        | DELEE                                      | UE 16<br>29<br>37 | 10<br>26<br>25<br>23       |             | NOME<br>SINGAPOL<br>STOCKHOL                      | NESEQ , 28<br>24<br>N 27 | 23<br>17<br>26       | DPCD        |
|   | MI                                                                                | 15 B<br>11 N.<br>24 C<br>16 P<br>12 P | FORESONE LESSONE LESSONE                   | 34<br>27          | 15<br>28<br>20<br>20       | CDND        | TOREY<br>TORES<br>VARSOVIE                        | 30<br>30                 |                      | NNN         |
| - | A B                                                                               | 10 D                                  | LONDRES .                                  | N 20              | 15<br>17                   | C           | AENGE                                             | 72<br>22<br>T            | 14<br>13             | D           |
|   | (Document stable                                                                  | COEVER                                | dégagé                                     | Cicl<br>PRAJOUX   | OCOL                       | - 4         | pizie                                             | tempête                  | aci.                 | , ed        |

CONTROLE L'affaire D

T ...

# Le Monde

# L'ÉNERGIE EN QUESTION

# Pause et perplexité

L'abondance est retrouvée,

ÉQUILIBRE? Seize ans décennie précédente. Le monde après le premier choc pétrolier, trois ans après le contrechoc, le marché énergétique marque enfin une pause. Oubliés le spectre de la pénurie et les turbulences qui, suivant les caprices des cours de l'or noir, ont maimené le secteur pendant plus d'une décennie.

Ressources abondantes, prix raisonnables et, semble-t-il, stabilisés pour un bon moment, l'énergie a cessé de constituer pour tous les gouvernements un problème majeur et reprend son rang de simple matière première.

A maints égards l'Occident retrouve, en matière énergétique, la situation bénie des « trente gloricuses ». Là comme ailleurs la · crise » semble bel et bien finie...

Equilibre durable ou simple répit ? C'est une autre affaire... Si chez les politiques l'inconscience semble de nouveau la règle, chez les professionnels la perplexité l'emporte sur l'emphorie.

## Au moins cinquante ans

A priori la situation paraît beaucoup plus favorable qu'on ne l'imaginait il y a encore cinq ans. Les ressources du globe - on le sait désormais - restent largement suffisantes pour satisfaire les besoins blen après le tournant

- Nous avons au moins cinquante ans devant nous avec les énergies sossiles : pétrole, gaz et Bourrelier, président des Houillères du Centre-Midi et auteur d'un ouvrage récent sur l'Enjeu des ressources naturelles (1).

La consommation, stimulée par la reprise et la rechute des prix, repart, mais à un rythme pour l'instant relativement modéré, bien inférieur à celui de la croissance économique, grâce aux investissements d'économie d'énergie réalisés au cours de la

consomme anjourd'hui dix fois plus qu'il y a un siècle, mais seulement 16 % de plus qu'il y a dix

Si les besoins doivent encore doubler d'ici à 2030, ce sera d'abord pour assurer le développement des pays les plus pauvres, lesquels absorberont, estiment les analystes, les trois quarts de cette croissance. Quant aux prix, obsession des années 70, ils sont retombés, en termes réels (compte tenu de l'inflation), au niveau de 1974 (2), et ne devraient guère augmenter, selon la plupart des prévisions, avant le milieu des années 90, voire au-

Aux alentours de l'an 2000, compte tenu de la mauvaise

l'avanir énergétique apparaît imprévisible répartition des réserves fossiles, concentrées pour le pétrole aux

trois quarts dans les pays de l'OPEP et pour le gaz pour moitié en URSS, l'Occident devra certes, selon toute probabilité, se résigner à un nouveau gonflement de sa facture énergétique. Mais il est probable que, sauf accident, technique ou politique, touchant l'une ou l'autre des énergies, le monde a quelques bonnes années devant hi pour s'y préparer.

Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'en prend pas le chemin. que partout arrêté.

Tout se passe comme si les res-ponsables, oubliant trop vite les leçons de la crise, avaient retrouvé, avec l'abondance, l'inconscience qui jadis avait conduit aux tensions. Les efforts d'économie d'énergie, le dévelopnement de sources alternatives, se sont partout relachés, d'autant plus vite qu'ils ne sont plus, aux prix actuels de l'énergie, rentables court terme. Le nucléaire, boudé par l'opinion et lui aussi handicapé par ses coûts, est pres-

les efforts de recherche, d'exploration et d'équipement se rela-chem. Déjà la production dans les mais, face à la pression de l'environnement, zones - sures » (hors OPEP et URSS) - les plus chères - diminue. Ainsi la production américaine de pétrole a-t-elle chu é depuis 1985 de 10 %, alors que la consommation augmentait de 9 % - et le PNB de 11,5 %.

A ce rythme il est clair que l'euphorie actuelle sera de courte durée. - A long terme, on sait qu'il sera impossible de vivre sur les énergies de stock, explique Paul-Henri Bourrelier. La seule chance est un changement durable des comportements... .

Résultat : tandis que la consom-

mation d'énergies fossiles repart,

## Une curieuse paralysia

Compte tenu de la durée des investissements dans un secteur considéré comme le plus capitalistique de l'industrie moderne, les choix doivent pourtant être faits aujourd'hui pour éviter la répétition de la crise. Choix d'équipements, de politiques (taxation, normes, économies, privatisation, etc.), choix techniques - le nucléaire doit-il changer de filière? - choix entre les diverses ressources disponibles. Pourtant rien n'est fait, ni dans le secteur privé, guidé par le court terme, ni dans le public, saisi d'immobi-

A cette curieuse paralysie, plusieurs raisons. D'une part, la mode du libéralisme et de la privatisation, qui a substitué des opérateurs privés à l'Etat dans des secteurs de plus en plus larges. En Grande-Bretagne, par exemple, la privatisation prochaine de l'électricité, succédant à celle du pétrole et du gaz, à l'évidence compromet la poursuite du programme d'équipement nucléaire, d'autre part, la perplexité des analystes et des responsables, échaudés par des années d'erreurs répétées et désormais peu enclins à se prononcer sur le moyen ou le

long terme. « Le marché réalise qu'il y a beaucoup-d'énergie dans le monde, et donc beaucoup de choix, mais il comprend aussi que des décisions responsables ne sont pas toujours faciles à prendre », notait au début de l'année J. S. Jennings, I'un des principaux dirigeants du groupe Shell. De fait, les incertitudes n'ont jamais

été aussi grandes. Aux aléas économiques croissance, prix, etc., - politiques et techniques traditionnels, s'ajou-

tent depuis pen deux contraintes

majeures : la pression sociale et l'environnement. Passée la peur de manquer, les soucis qualitatifs concernant notamment l'écosystème prennent le pas sur ceux, purement quantitatifs, du « bouclage » énergétique. Et ils touchent toutes les énergies, non plus le seul nucléaire.

Le refus des pluies acides, des marées noires, la peur née de l'effet de serre, poussent logiquement les gouvernements, sous la pression de l'opinion publique, à réduire l'usage des énergies fos-siles, au premier rang desquelles le charbon et le pétrole, qui représentent respectivement 30 % et 37 % de la consommation totale. L'ennui est que les mêmes préoccupations continuent de bloquer le développement du nucléaire (5 % du total), tandis que le gaz (20 %) et l'bydroélectricité (7 %) demeurent limités par des contraintes géographiques et de transport presque incontourna-

Il reste les énergies nouvelles, et surtout les économies d'énergie, selon le principe évident que l'énergie la moins poliuante est celle qu'on ne consomme pas. Mais ces solutions passent difficilement la rampe aux conditions actuelles du marché.

Le choix dans ce contexte relève de la quadrature du cercle. Fait significatif: le Japon, particulièrement vulnérable aux aléas énergétiques, vient de réaliser uno étude ambitieuse, nommée Vision du XXI<sup>s</sup> siècle

Aux critères traditionnels de choix - sécurité et coût - s'en ajoute un troisième : flexibilité. Contraint d'anticiper sur un avenir imprévisible, le marché de l'énergie n'a désormais plus qu'un impératif : la souplesse.

# VÉRONIQUE MAURUS.

(1) Le Mobile de la planète. L'Enjeu des ressources naturelles. Paul-Henri Bourreller et Robert Diethrich. Editions Economica, 627 pages, 250

(2) En termes réels, le prix du pétrole - énergie dominante mjourd'hui aux alentours de 18 dollars le baril, est environ deux fois moins élevé qu'au début des années 80. Il est toutefois deux fois plus haut que celui pratiqué au cours des années 60, avant notons qu'il est aussi, grosso modo, équivalent au cours de l'or noir à la Belle Epoque (1900-1914) et pendant les Années folles (1920).

(Lire page 18 l'article de Benjamin Dessus sur les énergies renouvelables.)



# **CONTROLE DES FUSIONS EN RFA**

# L'affaire Daimler-Benz-MBB

E ministre fédéral de l'économie vient d'autoriser, sous certaines réserves, la fusion de Daimler-Benz, première entreallemande, prise Messerschmitt-Boelkow-Blohm (MBB), alors que cette fusion avait été interdite par l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt). Ainsi se termine, par décision politique, une affaire qui a provoqué une vive discussion en Allemagne sur le système de contrôle des fusions. Elle illustre la volonté politique de permettre la création d'un géant industriel malgré son effet anticoncurren-

Après l'interdiction du rachat prononcée par le Bundeskartel-iamt le 17 avril 1989, les entreprises concernées avaient, le 2 mai 1989, demandé, comme le législateur l'y autorise, une autorisation directe du ministre fédéral de l'économie. Celui-ci peut en effet autoriser une fusion ayant fait l'objet d'un refus si celle-ci lui paraît justifiée par des motifs supérieurs d'intérêt public.

Préalablement à une telle décision, une commission d'experts (Monopolkommission) doit se réunir et donner un avis consultatif. Le 2 août 1989, cette commission a émis un avis favorable à la fusion, à condition que le groupe Daimler-Benz-MBB se sépare soit de la branche «armement», soit de la branche « moteurs d'avions militaires».

La commission a considéré que le nouveau géant aurait une position dominante dans le domaine aérospatial et pourrait ainsi renforcer la compétitivité de l'industrie allemande sur le marché mondial de la hante technologie. Elle a souligné, de surcroît, que cette fusion présentait l'avantage de

المناز المناسبان المتراضية اللهامات

STATE STATES

Le pouvoir fédéral a permis la création d'un géant industriel malgré l'interdiction de l'Office des ententes

# par CHRISTOPH RADTKE (\*)

suspendre la part de financement de l'Etat fédéral dans le groupement Airbus Industries, désormais pris en charge par Daimler-

Cet avis fut accueilli avec d'autant plus d'éclat que le prési-dent de la commission, en désaccord avec la décision de celle-ci, démissionna en déclarant qu'il opposait strictement à cette ion. Il apparaît clairement que la décision ministérielle d'outrepasser l'interdiction formulée par l'office est purement politique. Son caractère tout à fait exceptionnel n'est pas de nature à remettre en cause les critères économiques et juridiques sur lesquels cet organisme fonde habituellement son contrôle.

## Una certaine CONCURTENCE

Le mécanisme d'intervention du Bundeskartellamt donne souvent l'impression de peser très lourdement sur la vie économique allemande. Les entreprises franceises penvent d'ailleurs se trouver confrontées à lui à l'occasion, par exemple, du rachat d'une

entreprise allemande. Le contrôle des fusions par le Bundeskartellamt, ainsi que celui de ses homologues des autres pays de la Communanté européenne, subsistera après 1993, parallèlemeni aux contrôles exercés par la Commission des Communautés européennes sur la base de l'article 85 du traité de Rome. Les investisseurs étrangers ont donc tout intérêt à connaître leurs critères et leurs exigences.

La réglementation sur le contrôle des fusions n'a été introduite en RFA que relativement tard, en 1973. Il s'agit d'un contrôle visant clairement à maintenir un certain degré de concurrence, mais qui ne peut avoir pour effet d'empêcher a priori toutes les opérations de concentration.

Dans les travaux préparatoires de la loi, il est souligné expressément que le contrôle des fusions ne doit pas être interprété comme du dirigisme. L'évolution en Allemagne, depuis l'introduction de ce contrôle, témoigne de cette préoccupation de ne pas geler les rapprochements légitimes.

Selon les statistiques, le nombre de concentrations a constamment progressé, et les contrôles de l'office fédéral des ententes a'ont nullement empêché les rapprochements. Entre 1973 et 1986, 7388 opérations de concentration ont été notifiées à l'office pour autorisation. Sur ce nombre, 71 seulement se sont vu refuser l'autorisation. Le nombre de fusions réalisées annuellement est passé

(\*) Avocat an barreau de Tabingen (cabinet, Lamy, Veron, Ribeyro et Associés - Lyon).

de 294 en 1974 à 802 en 1986.

Ce contrôle n'est dissuasif que dans le cas où il existe un sérieux danger pour la structure du marché, et on ne peut nullement soutenir qu'il existe, en RFA, une conception restrictive en ce qui concerne les concentrations. Ainsi, la plus grande fusion d'après-guerre, le rachat d'AEG par Daimler-Benz, qui en a fait l'entreprise la plus importante du pays, avec 66 milliards de deutschemarks de chiffre d'affaires annuel, n'a pas été contestée par

l'office fédéral des ententes. L'intervention de l'office est régie par des dispositions détaillées, comenues dans la loi sur les pratiques restrictives de concurrence (GWB) dans sa version de 1980. Tout d'abord, cette loi prévoit l'obligation de notifier les fusions d'entreprises importantes, la fusion étant définie comme une opération entraînant la création d'une nouvelle entité économique.

La forme juridique par laquelle s'opère la fusion n'est pas déterminante, la prise de participation au capital d'une société anonyme en étant une des modalités. La simple acquisition de 25 % du capital d'une autre société par actions, assortie de droit de vote. est considérée comme une fusion.

Est également qualifié de fusion un accord de contrôle de plusicurs entreprises par une entreprise dominante, autorisée par la loi sur les actions. Le contrôle englobe la naissance on le renforcement de positions dominantes sur le marché, la création des entreprises communes, les imbrications de nature personnelle entre entreprises, les cas de concentration dite « verticale » ou sous forme de conglomérat.

(Lire la suite page 19.)



Institut superieur de Gestion Enablissement libre d'enseignement superieur 125 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS MINITEL 36 to ISS

# L'ÉNERGIE EN QUESTION

# Modernes éoliennes

AVIEZ-VOUS que 5 millions de Japonais prennent tous les jours une douche ou un bain à l'eau chaude solaire? Qu'en Israël 800 000 maisons sont équipées de chauffe-eau solaires?

Saviez-vous que les bergers du Sinkiang transportent sur leur cheval une petite éclienne démontable d'une centaine de watts, mise au point par les ingé-nieurs chinois, qui leur permet de disposer d'un minimum de confort dans la yourte traditionnelle (éclairage, radio, télévision parfois) ? On en dénombre 70 000 aujourd'hui.

Saviez-vous qu'en 1988 les commandes mondiales de petites usines hydroélectriques - d'une puissance unitaire inférieure à 10 000 kilowatts - ont représenté une puissance totale de 17 mil-

Type d'énergie

Eolien ....

hydraulique

Piles

encore de 1,6 milliard de francs en 1988 (1,9 milliard en 1985).

Saviez-vous que 6 000 familles en Espagne, 15 000 aux Etats-Unis s'alimentent en électricité domestique uniquement avec des photopiles solaires? Saviez-vous que 4 000 familles font de même dans les départements et les territoires d'outre-mer?

Saviez-vous que les « fermes éoliennes » de Californie qui ser-vent de fond décoratif à la publicité d'une marque de voitures françaises comportent plusieurs milliers d'éoliennes de 15 à 25 mètres de diamètre.

# Le chemin parcount

Insolites ou banals, isolés ou largement répandus, ces exem-

Bilan des énergies renouvelables

30 ans

15 à 30 ans (2 à 3 ans)

20 ans (0,1 à 0,5 an)

10 à 20 ans

3 à 20 ans (0,2 à 2 ans)

0,2 à 5 ans (0 à 0,1 an)

réalité

moyen/kW durée appuel

6 000-18 000 f/kW

8 000-15 000 f/kW (2 000-3 000 b/an)

18 000-25 000 (/kW

10 000 à 20 600 f/kW

3 000 à 5 000 f/kW (3 000 à 4 000 h/an)

8 000 à 15 000 f/kW (5 000 à 7 000 b/an)

Sources: CEE, AIE, AFME, Frost et Sullivan.

United: 1 MW = 1 000 kW, 1 kW = 1 000 watts, 1 mW = 1/1 000 watt.

lions de kilowatts et plus de ples montrent la diversité des Ses commandes dépassent

150 milliards de francs, alors que applications, le foisonnement des les commandes de centrales initiatives, la vigueur des etats-Unis, mais aussi au Mexinucléaires n'atteignalent pas le acteurs: les énergies renouvela-

bles sont une réalité d'aujourd'hui. En 1973, il n'y

avait au monde que quelques mil-

liers de chauffe-eau solaires,

quelques dizaines d'éoliennes de

grande taille; les photopiles res-

taient dans l'espace pour alimen-

ter les satellites. On voit donc le

chemia parcouru et les progrès

techniques accumulés en quinze

extrêmement rapide de la filière

photovoltaïque a déjà permis une

chute spectaculaire des prix -divisés par quatorze en treize ans. Les progrès considérables

L'évolution technologique

20 kW

9 10 FM

2 5 000 MW

quart de cette valeur (3,6 mil-

Saviez-vous qu'en France, aujourd'hui, le bois, avec 6,7 mil-

lions de tonnes d'équivalent

pétrole (Miep), vient talonner le fioul domestique (7,3 Miep) pour le chauffage des maisons individuelles? 5,2 millions de

maisons individuelles sur 11,1 se

chauffent au bois ; le marché des

appareils de chauffage à bois

(chaudières, poèles, inserts et foyers fermés), malgré le coup de frein dû à la chute des prix du

pétrole et à la suppression des déductions fiscales en 1986, était

lions de kilowatts en 1988) ... ?

Le soleil, le vent, l'eau représentent un marché de près de 200 milliards de francs

# par BENJAMIN DESSUS(\*)

qui sont en train de se produire dans les laboratoires (on a obtenu pour la première fois aux Etats-Unis en 1988 des rendements de photopiles supérieurs à 30 %) sont les signes avantcoureurs d'une révolution tran-

En Californie, une société d'origine israélienne. Luz Solar, a installé en trois ans plus de 130 mégawatts de centrales solaires à miroirs paraboliques, de quoi alimenter en électricité de pointe 150 000 climatiseurs qui se mettent en route aux heures les plus chaudes de l'été.

0,20 f/kWh électrique

0,50 à 4 f/kWb

0.25 à 0.80 f/kWh

51151/kWh

,5 à 1,50 f/kWh

0,15 à 0,50 f/kWh

0,80 à 5 f/kWh

00 2 5 000f/kWb

electrique

0,25 à 0,70 f/kW électrique

(en ordre de grandeu en 1988)

150 milliards

de francs

1,5 milliard de francs

de france

5 milliards de france

1.2 milliard

30 milliard

de francs

35 milliards

Au Brésil, pays en plein déve-loppement industriel, 60 % de

l'énergie utilisée proviennent de sources renouvelables: hydrauli-

que pour l'électricité, alcool de

canne à sucre pour les voitures et

les camions, charbon de bois pour

Pendant ce temps le gouverne-

ment allemand consacre plus de

700 millions de francs à la

recherche et au développement

industriel de technologies nou-

velles dans ce domaine. Les

Danois exportent des écliennes

aux Etats-Unis en grande quan-

tité: 7 100 machines de 1981

à 1986 pour 530 mégawatts et

plus de 6 milliards de chiffre d'affaires.

Sans bruit, un peu partout

dans le monde, une réelle activité industrielle se développe, dans

des marchés à croissance rapide,

pour certains d'entre eux : 20 %

par an pour le photovoltaïque, 9 % pour la géothermie, 15 % pour la petite hydraulique... Un

marché mondial qu'on peut esti-

les usages thermiques...

mer à plus de 180 milliards de francs en 1988, sans compter la biomasse. Il est en effet bien difficile d'obtenir des données fiables pour le bois, plus encore pour les déchets de l'agriculture.

Ces produits échappent en effet la plupart du temps aux circuits commerciaux classiques et par conséquent aux statistiques. Les chiffres mondiaux cités par différentes sources varient de 500 à 1 000 millions de tonnes d'équivalent pétrole; l'incertitude est deux fois supérieure à la production d'électricité nucléaire mondiale... Il n'en reste pas moins qu'on peut estimer, à partir des informations fragmentaires dont on dispose, à plus de 25 milliards de francs par an le seul marché des chandières et des poêles à bois dans les pays industrialisés.

# à terme

Aujourd'hui, le dérapage des consommations énergétiques des pays industrialisés, le développement du tiers-monde et des préoccupations écologiques ouvrent à terme de nouvelles perspectives aux énergies renouvelables. Ainsi l'évolution technologique, qui conduit à des consommations spécifiques chaque année plus basses pour chaque activité humaine, vient à la rencontre des progrès réalisés dans la mise au point des filières d'énergies renouvelables, pendant que le rendement des photopiles doublair, les ampoules électriques devenaient quatre fois plus effi-

tions économiques compétitives. Enfin ces énergies ne sont pas génératrices de problèmes d'environnement, tout au moins quand elles sont utilisées de façon décentralisée. En particulier elles ne contribuent pas à l'effet de serre; même dans le cas du bois, le gaz carbonique dégagé par combustion est réabsorbé par les

Encore faut-il vérifier que le potentiel réellement utilisable de ces énergies n'est pas complète-ment marginal par rapport aux besoins recensés dans les différentes zones de la planète. En effet, même si les ressources apparaissent au premier abord comme considérables - diz mille fois la consommation mondiale

# Un enjeu

En outre, le caractère local et décentralisé des énergies renouvelables permet de rendre dès aujourd'hui des services essentiels aux pays les plus pauvres dans des zones où il n'est guère concevable de faire appel aux systèmes énergétiques classiques. C'est ainsi qu'aujourd'hui avec l mêtre carré de photopile par individu, on peut assurer facilement les services essentiels : éclairage, audiovisuel, ventilation et froid d'un ménage des pays chauds et souvent dans des condi-

arbres qui en tirent leur crois-

(\*) Chargé de mission au CNRS.

actuelle, - les particularités des énergies renouvelables en limitent singulièrement le potentiel. Ces énergies sont alors diluées, fugaces; on ne sait transporter ni le vent ni le rayonnement solaire sur de grandes distances; on ne sait pas non plus les stocker sous forme concentrée.

C'est donc en adoptant une méthode analogue aux pétroliers, qui considèrent comme ressources les gisements physique-ment reconnus et comme réserves la part de ces ressources économiquement rentables, qu'on peut dessiner une carte mondiale des réserves renouvelables d'énergie. Cette évaluation tient compte des ressources physiques et des

Autre constat : les formes les plus décentralisées de ces énergies, par exemple l'électricité photovoltalque hors réseau, concernent des aujourd'hui plus de 2 milliards d'habitants. Les solutions centralisées développées en Occident entraînent en effet des investissements unitaires et des colts d'exploitation souvent hora de proportion avec les capa-cités de financement des pays pauvres. Les énergies locales, elles, permettent une politique des « petits pas » d'installations modulaires adaptées à la nature des besoins des populations et au rythme du développement local. Il s'agit donc d'un véritable

# Désintérêt français

ARLER d'énergies renoupays, c'est encore s'exposer à des sourires de sympathie quelque peu condesandante : utopie respectable d'écologiste pour certains, solution à très long terme pour les autres, quand les ressources fossiles seront toutes épuisées et si l'on ne trouve rien de mieux. En tout cas, pas une réaîté industrielle pour entrepre-neur responsable; l'utilisation significative et commerciale des énergies renouvelables est renvoyée à un avenir plus ou moins mythique et assurément loin-

Photowatt, l'une des sociétés les plus performantes au niveau mondial, leader dans le domaine de l'élaboration et de la découpe du silicium polycristallin pour photopiles solaires, voit ses actionnaires publics l'abandonner dès sa privatisation. Le gouvernement de l'époque en profits pour geler

toute aide à la recherche. Il faut attendre les propositions de rachet par des capitaux étrangers pour que les pouvoirs publics réagissent. A ce jour cependant, Photowatt n'a toujours pas touché le moindre sou d'aide à la recherche depuis bientôt trois ans. Quand on sait que le recherche représente un tiers de son activité, on peut imaginer les difficultés rencon-

Pendant ce temps, Valorga, une autre petite société qui exploite une idée tout à fait originale de production de méthane et de compost à partir des ordures ménagères, dépose son bilan, faute de trésorerie, alors même qu'elle enregistre des commandes de plusieurs grandes villes de France. Quant aux collectivités locales qui ont engagé des opérations de géothermie dans la région parisienne, victimes de montages financiers très onéreux et de problèmes de jeunesse de la fillère, elles ont bien du mei à en maîtriser l'exploitation.

Le marché français des caoteurs solaires (chauffe-eau, piscines, etc.), que les efforts de l'AFME (Association française pour la maîtrise de l'énergie) de 1983 à 1986 et les incitations fiscales avaient permis de redresser, s'effondre à nouveau. De près de 90 000 mètres

velables dans notre 40 000 mètres carrés en 1987, moins de 30 000 mètres carrés

enjeu, à la fois pour le développe-

an 1988. Tableau morose donc qu'on peut attribuer en partie à des intérêts sectorieis qui s'opposent au développement de ces énergies, mais aussi et peutêtre surtout à la dispersion des acteurs, à l'absence de continuité dans la volonté des pouvoirs politiques face à l'hostilité de l'administration, à la sousinformation des utilisateurs. Le défaut de coordination et d'incitation des pouvoirs publics se fait cruellement sentir.

 $\cdot, \pi$ 

## La fuite des cerveaux

Sous prétexte de libéralisme, de saine concurrence, on a laissé, sous le gouvernement Chirac, ces petites entreprises sa débrouiller pratiquement sans aide devent la concurrence des producteurs d'énergie : chute des budgets de recherche, désengagement des grands groupes (CGE, Elf, etc.). L'abandon de ces thèmes par les laboratoires publics, la fuite des cerveaux et des brevets vers la Japon, l'Aliemagne et les Etats Unis, sont les conséquences très rapides de ce désengagement de l'Etat.

des prix du pétrole n'a rien arrangé. La compétitivité, tout au moins à court terme, des énergies renouvelables s'en est fortement ressentie partout dans le monde. Mais, dans l'euphoria consécutive au contrachoc pétrolier, pas une seule prise de position des pouvoirs publics n'est venus contrer le laisser-aller général : tout s'est passé comme si le pétrole allait rester bon marché très longtemps.

Plus grave encore, les signaux positifs qui existaient à l'égard du grand public (déductions fiscales, primes aux chauffe-eau solaires, etc.) ont tous disparu en même temps qu'était libérée la publicité des producteurs d'énergie. Dans de telles conditions, on peut se féliciter que quelques entreprises aient réussi à maintenir leur chiffre d'affaires à force d'ingéniosité et de dynamisme à l'exportation.

|                                                        | MARCHÉ<br>(ordre de grandeur en 1988) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bois : chandières, poèles, cheminées,<br>inserts, etc. | 1 600 millions de francs              |
| Systèmes photovoltalques                               | 20 millions de francs                 |
| Capteurs solaires                                      | 30 millions de francs                 |
| Eckenoes                                               | 8 millions de francs                  |
| Petite hydranlique                                     | 12 millions de francs                 |

# Eurostaf Dafsa

Europe Stratégie Analyse Financière

vient de faire paraître les études suivantes :

- Le travail temporaire en Europe
- Le fret express et ses perspectives en Europe Les agences de presse dans le Monde
- Les SSII européennes face à la concurrence internationale
- Les biotechnologies agro-industrielles dans le Monde · Les biotechnologies de la santé dans le Monde
- Les résidences pour personnes âgées : maisons de retraite
- privées et nouvelles formes d'hébergement Lecierc, intermarché et leurs concurrents
- et vous informe de ses prochaines parutions d'études :
- L'industrie de l'armement dans le Monde Les cabinets français d'expertise comptable et d'audit : enjeux et concurrence étrangère.

Pour recevoir les présentations détailées de ces études, contacter : ELROSTAF (Europe Stratégie Analyse Financière), 16, rue de la Banque, 15002 Paris. Tél. : 42 61 51 24. Télex : 670 383.

- Nos représentants à l'étranger ; ESPAGNE : BBR ACTION à Madrid Tél. : 275.45.39. Télécopie : 4312748. - ITALE : DATABANK & Milan - Tel. : 80.52.855. Télécopie : 855579.
- PORTUGAL : G.V.P. à Lisbonne Till. : 57.55.75. Télécopie : 1571738. BELGIQUE : DAFSA à Bruxelles - Tâl : 847.09.75. Télécopie : 840.39.57.

représentent plus de la moitié de la consommation d'énergie mon-diale d'aujourd'hui, c'est dire

qu'elles ne sont pas aussi marginales qu'on veut bien parfois le dire. 70 % de ces réserves sont situées dans les pays du Sud. Au Brésil, elles représentent sept fois la consommation d'anjourd'hui, en Amérique latine quatre fois, en Afrique dix fois. En Scandinavie, elles sont

conditions technico-économiques

mais aussi de la proximité des populations susceptibles d'y

Malgré ces conditions très res-

trictives, on constate que les

réserves renouvelables totales

du même ordre de grandeur que la consommation; pour la Communauté européenne, elles en représentent encure 15 %.

ment du tiers-monde, l'équilibre écologique de la planète et l'éco-nomie des pays industrialisés. Les grands pays industrialisés l'ont bien compris : l'Allemagne, qui consacre dix fois plus d'argent que la France à la recherche et an développement de ces énergies ; le Japon, qui s'appuie sur l'établissement d'un marché intérieur dynamique; les Etats-Unis, qui prévoient un doublement de leur marché intérieur d'énergies renonvelables d'ici à 1995.

La France, bien placée dans les années 70, semble avoir baissé les bras depuis quelques années. Il est temps de réagir, avant que les chercheurs et les industriels ne se soient définitivement détournés de ce domaine curieusement dévalorisé dans notre

LA CROISSANCE RETROUVÉE L'ECONOMIE FRANCAISE EN 1988 UN DOSSIER COMPLET SUR L'INVESTISSEMENT 45 ANALYSES LA CROISSANCE RETROUVÉE UNE CHRONOLOGIE ECONOMIQUE 332 pages 120 F LE RAPPORT ANNUEL DES COMPTES NATIONAUX COUPON-RÉPONSE à retourner au : CNGP-INSEE BP 2718 80040 Amiens cedex ☐ Veuillez m'envoyer\_\_\_\_\_ exemplaires de l'ouvrage \*LA CROISSANCE RETROUVÉE\* de la sène ÉTUDES (332 pages - 120 F) Crijoint mon réglement par : Chéque bancaire Chèque postal mandat \_\_\_\_\_ à l'ordre de : Institut National de la Statistique et d'Études Économiques

LARCA

أأو المنطقين والمناب والمناب

1985 Mark

f in Morre de la Fersia The said the said

a promotive of Horace Program

ET, LE 1er SALON EU Organisé par le Secréta

150 exposents freme

# CONTROLE DES FUSIONS EN RFA

# L'affaire Daimler-Benz-MBB

## (Suite de la page 17.)

Une déclaration préalable est prévue par la loi dans le cas où l'une des entreprises participantes a réalisé durant l'année écoulée un chiffre d'affaires de 2 milliards de DM au moins, ou si les deux entreprises ont réalisé chacune un chiffre d'affaires d'an moins 1 milliard. Cela signifie que les cent plus importantes entreprises allemandes doivent déclarer leurs éventuelles fusions dès le stade du projet. L'Office fédéral des ententes doit statuer sur la fusion dans un délai de quatre mois, Durant ce délai, il est interdit de procéder à l'opération.

. €

tage and a

A Charles A

747. 2029 ....

Acres 10

FERRING THE

FR 44577 35 12 4

together than the

And the Paris of t

Marie Alexander of the

Burger Sudan Com

gravetime of the

A SHEET STREET

Forth Argentin want .

a mention from Figure Things. Haritan - para - para -

المراجع المعادل المنافع والمعادلة THE STREET STREET Harris Harris Con Charles the man and an area.

t the said of the

profess wanted the same

Market British and Parks 174 Marie State and America

整一型、砂砂管のカルカット

ALTER OF SE

The of reference and pre-

And the second second 1435 -

A SHOW THE RESERVE

· · B. .... 100 1 100 mary 100

The second second

医 中平 医腹膜 Total Total

San Marie Control

A Comment of the Comm

Light was a Marie a free - water AND THE PARTY OF T

to the second of

Salara Arterior in the

The second second second second second

No. of the Secondary

programme in the

Apple Company Company Company Company

Toutes les autres fusions sont soumises à une formalité de déclaration obligatoire a posteriori. Toutefois, si la part de marché des entreprises concernées n'atteint pas 25 % après la fusion ou si les entreprises participantes ne totalisent pas dix mille employés ou un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de DM, cette formalité n'est plus nécessaire. Pour certaines branches économiques, comme le com-merce, les banques et la presse, les ordres de grandeur déterminés sont différents.

Une déclaration obligatoire, qu'elle soit préalable ou a posteriori, n'entraîne pas nécessairement un contrôle au fond de la fusion. Il existe en effet des clauses de tolérance qui limitent la possibilité d'un refus d'autorisation. L'Office fédéral ne peut intervenir si l'une des entreprises participant à la fusion ne réalise pas plus de 50 millions de chiffre d'affaires par an ou si le marché concerné par la fusion représente un volume en chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de DM.

En cas de contrôle, le refus d'autorisation est subordonnó à la condition suivante : l'organe de contrôle doit constater l'acquisition d'un pouvoir dominant sur le

marché. En ce qui concerne les fusions horizontales, il faut insister sur la modification des parts de marché. Si une part du marché représentant un tiers de celui-ci (ou, dans le cas d'oligopoles, la moitié) est acquise, il y a présomption de l'existence d'une position dominante.

Cette présomption est réfutable et n'entraîne même pas un renversement de la charge de preuve. Il y a donc toujours lieu de contrôler si la concurrence substantielle avant la fusion subsiste encore après celle-ci et à la suite des modifications intervenues de ce fait dans la répartition des parts de marché.

## De possibles compensations

Une position dominante sur le marché peut également être acquise par des entreprises formant une majorité, dans l'hypothèse ou il n'y a pas entre elles concurrence et où elles se présentent dans leur support avec l'extérieur comme agissant d'un com-mun accord. Sont également visées les concentrations auxquelles participent des entreprises dans la même branche et en position d'oligopole.

entreprise figurant dans un oligopole peut conduire à un refus d'autorisation de la part du Bundeskartellamt. L'absence de concurrence est présumée en cas d'oligonole à moins que les parties intéressées ne fassent la preuve

Les critères d'intervention sont

- Le contrôle a lieu dès lors que le marché national est affecté. Par conséquent, les entreprises étrangères elles-mêmes sont soumises à l'obligation de déclaration et éventuellement au contrôle, si des entreprises allemandes participent à la fusion ou si, dans le cas d'une fusion purement étrangère du fait de ses participants, des marchés allemands sont affectés;

Le marché doit être affecté de façon préjudiciable à son bon fonctionnement. L'Office fédéral des ententes a tendance à définir le marché concerné de façon étroite. Ce point est crucial dans les procédures de contrôle. Plus on limite le marché, plus rapidement une fusion est considérée comme acquisition d'un pouvoir dominant. Ce critère du marché concerné doit être examiné dans chaque situation particulière.

l'Office fédéral des ententes permet aux entreprises de procéder à une fusion, même lorsque les conditions justifiant le refus d'autoriser semblent réunies. Une entreprise peut abandonner certains secteurs d'activités afin de pouvoir réaliser la fusion pour le reste. Ainsi, alors qu'avait été interdite la fusion Thomson-Grundig, la fusion Philips-Grundig a été admise sauf pour les activités « dictaphones » des deux entreprises - dissociées du reste, car la fusion aurait entraîné l'acquisition de parts du marché trop importantes sur ce marché

Une fusion d'entreprises sur un marché peut également être compensée par une déconcentration sur un autre. Un exemple en est la fusion Karstadt-Neckermann où l'Office fédéral a considéré que la dégradation des conditions de concurrence dans les secteurs de la vente par correspondance avait pour contrepartie une amélioration dans la branche du tourisme.

En conclusion, le contrôle des fusions n'a été exercé de façon systématique que sur des marchés très sensibles, tels que celui de la presse. L'intervention du Bundeskartellamt concerne maintenant pour la première fois le marché de l'armement. Ce contrôle ne devient un obstacle aux rapprochements d'entreprises que s'il existe récliement un danger sérieux pour la structure du mar-

Dans le cas de Daimler-Benz, le Bundeskartellamt entendait par son interdiction s'opposer à la mainmise de la plus grande société allemande sur MBB, entreprise détenant déjà en RFA le marché de la fabrication d'armement, un des leaders sur le marché aérospatial et le partenaire d'Airbus Industries. Le

rence résultant de l'acquisition d'une position dominante dans le secteur de la haute technologie.

C'est afin d'augmenter la com-péritivité du futur géant sur le marché mondial que l'autorisation ministérielle a été donnée contre l'interdiction prononcée par l'Office fédéral des ententes. Cette décision a une logique : le projet de fusion a été vivement encouragé dès le début par l'Etat fédéral lui-même, lequel détient avec plusieurs Länder la majorité

Bundeskartellamt ne pouvait pas du capital de MBB, dont il dési-accepter l'atteinte à la concur-rait, d'ailleurs, à terme se dérager. Toutefois, les commentateurs politiques ne manqueront certai-nement pas de souligner l'atteinte à la séparation des pouvoirs qui caractérise la décision du ministre de l'économie.

CHRISTOPH RADTKE. (\*) Le Bundeskartellamt est une autorité fédérale autonome, située à Berlin et appartenant hiérarchiquement au ministère fédéral de l'économie, dont il est cependant indépendant dans son pouvoir de décision. Les décisions sont prises par des comités composés par trois fonctionnaires, tous de formation juridique.

# fondation saint-simon

## SEMINAIRES 1989/1990

- Echanges et conflits entre les générations Animateur général : Hervé Le Bras
- Individualisme libéral et justice sociale Animateur général : Jean-Pièrre Dupuy
- Bio-éthique et démocratie
- Animateurs généraux : Michèle Barzach et Luc Ferry
- La crise de l'école : Que penser ? Que faire ? Animateurs généraux : Philippe Raynaud et Paul Thibaud
- Les pays de l'Est et nous Animateurs généraux : Pierre Grémion et Pierre Hassner
- L'avenir de l'ingénieur Animateurs généraux : Michel Bauer et Georges Y. Kervern

Ces séminaires s'adressent à un public motive par un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau consacré aux problèmes du monde contemporain. Ils se déroulent soit sur un rythme de séances hebdomadaires de deux heures, soit sous forme de journées complètes.

> Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner à : fondation saint-simon

91 bis, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris Tél. ; (1) 42.22,38.52 & (1) 42.22.29.95

# LA BOURSE EN DIRECT

LE MONDE DE LA BOURSE

Suivez en direct l'évolution des cours de la Bourse

BOURSE

36.15 LEMONDE



RENCONTRES ANNUELLES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

# Mardi 12 Septembre 1989

- Synthèse des Assises Régionales des Entretiens Condorcet par Monsieur André Ramoff, Délégué à la Formation professionnelle.
- Histoire de la Formation Professionnelle (Audiovisuel).
- Accueil par Monsieur André LAIGNEL, Secrétaire d'Etat chargé de la Formation Professionnelle.
- Intervention de

Monsieur François MITTERRAND,

Président de la République.

14 H 30 2 17 H 00

Ateliers «Les nouvelles pratiques pédagogiques».

Table ronde «Le rôle des partenaires sociaux dans la formation professionnelle».

# Mercredi 13 Septembre 1989

Ateliers «Les nouvelles réponses de l'offre».

Table ronde «Nouveaux métiers, nouvelles qualifications».

Table ronde européenne «La France dans l'Europe de la Formation».

- Intervention de Monsieur André LAIGNEL,
- Secrétaire d'État chargé de la Formation Professionnelle.
- Discours de clôture des Entretiens Condorcet par Monsieur Michel ROCARD, Premier Ministre.

Renseignements 36.15 INFFO

# ET, LE 1er SALON EUROPEEN DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Organisé par le Secrétariat d'Etat à la Formation Professionnelle et la Commission des Communautés Européennes à l'occasion des Entretiens Condorcet et de l'Europe des Compétences.

- 150 exposants français et européens: organismes de formation, entreprises, universités, partenaires institutionnels...
- Accès libre et gratuit de 9 H à 19 H du 12 au 15 septembre 1989, Cité des Sciences et de l'Industrie Paris-La Villette

EST bien à tort que le gouverne-ment s'inquiète de la sensible augmentation du déficit de la balance commerciale. Salon toute vrai-semblance, cette « détérioration » pour reprendre l'expression, hélas i consa-crée, est une apparence ; elle n'a aucune signification précise et, surtout, n'appelle aucune mesure corrective. Mais tellement ancré est le préjugé selon laquel un solde négatif de nos échanges avec l'extérieur, et a fortion un solde en voie d'accroissement, est, en soi, un indice défavorable - et cela quelle que soit l'évolution des autres postes de la balance des paiements — que tout propos rassurant sur ce chapitre est un coup d'épée dans l'eau.

Cependant, la quesi-suppression du contrôle des changes pour les entre-prises et sa prochaine abolition complète, y compris pour les particuliers, représentent une véritable mutation. représentant une véritable mutation. L'importance indus qu'on continue d'accorder à la balance des paiements est la preuve qu'on n'en a pas mesuré toutes les conséquences. Cela ne vaut du reste pas que pour la France. Le temps n'est sans doute plus éloigné pourtant où ce document fera figure, dans plusieurs de ses éléments consi-dérés encore aujourd'hui comme essen-tiels, d'inutiles survivances.

Injustifiées auront été, ces derniers urs, et l'annonce constemée des chiffres de juillet faisant état du « plus mau-vais résultat enregistré depuis août 1988 » de la balance commerciale et l'excessive discrétion avec laquelle a été rendu public le fort accroissement des recettes nettes du tourisme. Rien ne distingue, quant à leurs effets sur l'équilibre global des comptes de la France, la vente d'une automobile Renault en Aliemagne de la location de chambres d'hôtel à des touristes venus de Düsseldorf. Tous les achats que ceux-ci auront eu la bonne idée de faire en France pendant leur séjour sont, à tous égards, l'équivalent d'exportations françaises en rubriques différentes ces deux opéra-tions semblables est une convention statistique, laquelle a, bien sûr, sa raison d'être. Mais il s'agit d'une raison subal-terne, motivée par le louable souci

# Vaines alarmes sur le commerce extérieur

d'identifier les différentes sources de recettes. Elle n'implique aucun jugement

A force de faire l'objet de commen-

taires, d'être repris dans les discours diverses divisions statistiques finissent par faire croire qu'ils renvoient à des es dont il importe de conna l'ordre de grandeur à 2 ou 3 milliards près. Parce que l'an dernier l'excédent des importations sur les exportations a été de 32,8 milliards, tout dépassement considéré comme une « dégradation ». mais, si on veut bien se souvenir de la façon dont ce chiffre est établi, on s'avise du caractère très hasardeux de toute interprétation. Ce solde, d'abord, n'est pas la différence entre le montant des achats et des ventes à l'étranger directement appréhendés par les statis ciens. Sur cette base, le déficit recensé l'année dernière ressortait à quelque 48 militards de francs. Mais, par souci de regrouper les opérations sur services qu'on appelle « invisibles » (précisément parce qu'elles ne portent pas sur des biens matériels), on a défaiqué du coût des importations les frais d'assurance et de transport. Ce travail d'affectation est forcément entaché de beaucoup d'imprécision. Pour mieux saisir la réalité, on s'en est éloigné encore de plusieurs crans. Cela n'est pas une critique, mais une remarque propre à relativiser la portée des chiffres sur lesquels on rai-

Autre circonstance qu'il faut encore moins perdre de vue : depuis 1974, pour se conformer à la norme internationale définie par le Fonds monétaire, la France à maints égards bien mieux adaptée à son objet, qui consistait à tenir une balance des palements « en termes de règlements ». La nouvelle méthode balance dite « en termes de transac-tions », est censée être plus fidèle à la

hender les mouvements physiques de biens, autrement dit d'enregistrer les ctions à la livraison des marchandises plutôt qu'au moment du règlement. Il n'est pas sur que ce soit un pro-grès. Comme on le verra, par ce biais, on se de côté la fonction la plus impor tante d'un marché des changes, selon le tous général de la science économique moderne qui continue à raisonner sur la base d'agrégats macro-économiques plutôt qu'à s'intéresser de près aux mes de marché.

Si on accorde si souvent une atten-tion toute spéciale aux fluctuations de la plus particulièrement encore au solde des seuls échanges portant sur les probeaucoup s'imaginent y trouver une peaucoup s'inaginant y pouver une bonne mesure de la compétitivité de l'industrie française, Aucune étude ne fait état du phénomène dominant : l'extrême plasticité des échanges extérieurs. Les entreprises évoluant sur un marché aux dimensions du monde, les demande se modifient à chaque instant.

Plutôt que de tirer des conclusions hâtives sur la structure de l'appareil de production français, l'insuffisance, réelle ou supposée, des investissements, il conviandrait de s'attacher à l'équilibre général. Le gouvernement table (pas seulement pour les produits manufacturés) de 40 à 45 milliards, soit envi-1988 (où le déficit commercial avait été

de 32 milliards). Main l'appoident de le belance du tourisme (pourquoi ne pas y voir aussi un signe de la compétitivité des prix fran-çais ?) serait supérieur d'au moins 7 à 8 milliards à celul de 1988, pour atteindre cette année environ 30 milliards de franca : de quoi compenser une bonne partie du déficit commercial. Tant et si bien que le déficit de la balance des palesections sur les marchés et les services, devrait ne pas beaucoup s'écarter de celui de l'an demier, égal à 21,3 milliards de francs. Ce chiffre n'a rien d'inquiétant pour un pays où les capitaux étrangers affluent.

On approche de plus près du cœur du et, en se demandant ce qui, en France et à l'étranger, explique cet engouement pour la balance des paiements, tantôt attristé (en cas de déficit), tantôt enjoué (en cas d'excès de surplus). En ce qui concerne notre pays, on serait tenté de répondre : les cuisantes expériences que nous avons connues. Mais les mauvais souvenirs devraient plutôt contribuer à relativiser l'importance de la balance des palements. Comme par enchantement, celle-ci a toujours cessé immédiatement de poser un problème réel, je veux dire, un problème de financement, à partir du moment où le gouvernement cassait luimême de subir - le dérapage des prix, e dérapage des finances publiques, etc. pour gouverner à nouveau.

Dans une note d'information publiée par la Banque de France (portant le numéro quatre-vingt), en date de décembre 1988, on peut lire : « L'importante libéralisation des changes intervenue depuis mai 1987 a eu pour effet de modifier notablement les circuits financiers précédemment utilisés par les entreprises résidentes pour l'exécution de leurs règlements avec l'étranger. De plus en plus d'opérations sont réglées dorénavant par voie de compensation, ou directement à partir de comptes ouverts à l'étranger (comptes bancaires ou comptes courants d'entreprises). »

Concrètement, cela signifia que, désormais, le marché des changes recommence à jouer pleinement son rôle après la longue éclipse qu'a représentée le régime du contrôle des changes, destiné précisément à se substituer à la régulation par le marché. Sur un marché des changes qui remplit complètement son office, les demandes de devises

émanant des importateurs de marchandises étrangères, des acheteurs de titres étrangers et, plus généralement, de tous ceux qui doivent régler leurs fournisseurs extérieurs, sont satisfaites grâce à l'offre provenant des exportateurs, et, d'une façon plus générale, de tous ceux qui, en vendant des actifs français à l'étranger, se sont procuré des dollars, des deutschemarks, des livres sterling, etc.

٨

Automot

A pertir du moment où le marché des changes fonctionne comme une immense chambre de compensation, les circuits financiers n'ont plus besoin de transiter par l'Institut d'émission. Un opéré n'a plus besoin de transfusion des lors que la circulation sanguine a repris son cours normal à l'intérieur de son corps. C'est à catte « modification » que faisait allusion la première phrase du passage de la note citée ci-dessus. On voit le « danger » pour une administration accoutumée, depuis plus d'un demi-siècle, à se faire communiquer par le menu toutes les opérations privées (sans parier naturellement des publiques) effectuées avec l'étranger.

En Allemagne, le comte Lambsdorff, président du Parti libéral (FDP), a récemment proposé, afin d'alléger la tâche bureaucratique des entreprises, de supprimer les déclarations légales et obligatoires aux services de statistiques, Qu'on ne puisse plus demain disposer d'un certain nombre de renseignements aujourd'hui récapitulés par la balance des paiements pourrait passer pour un retour à l'obscurantisme. Mais l'obscurantisme, c'est le fétichisme de la balance des paiements, qui établit, contre toute logique économique, une différence de nature entre, d'une part, les échanges effectués avec l'étranger et, d'autre part, les échanges qui s'opè-rent à l'intérieur du territoire national.

Raison de plus pour se mélier du pro-jet de la Commission européenne, visant centraliser toutes les transactions intracommunautaires donnant lieu au paiement de la TVA, sous prétexte de rendre possible le grand marché intérieur. Une des conséquences serait inévitablement de rendre à nouveau chaque Etat sensible aux moindres fluctuations de sa balance commerciale. Un comble 1

# Notes de lecture

par Alfred Sauvy

GERALD ML METER ot DUDLEY SEERS &d

> Les Pionniers du développement

L'avant-propos banal d'A.W. Cleusen, président de la Banque mondiale, suivi d'une préface de G.M. Meier, de Stanford, confirme l'ignorance cou-rente, aux Etata-Unix, relintive aux économistes de lan-gue non anglaise. Ni Jean Fourastié, ni Meurice Allais, prix Nobel, ni les Italiens, ni les Allemands ne sont cités; aucun Soviétique, est-il à peine besoin d'ajou-ter. C'est dans une note de bas de page qu'on trouve le nom de Léon D. Dupriez (Louvain).

Les dix pionniers évoqués et reproduits sont lord Bauer (commenté par M. Lipton et T.N. Srinivasan), Colin Clark (commenté par G. Pyatt), Albert O. Hirsch-man (commenté par C.F. Diaz Alejandro et P. Streeten), Sir Arthur Lewis (commenté par C. Harberger), Gunnar Myrdal, prix Nobel (commenté par H. Myint), R. Prebisch (commenté par A. Fishlow et J.N. Bhagwati), Paul N. Rosenstein-Rodan (commenté par D. Avramovic), Walt Whitman Rostow, l'apôtre du « décollage » (commenté par G. Halleiner et A.F. Mohammed), H.W. Singer (commenté par B. Balassa) et Jan Tinbergen, prix Nobel (commenté par M. Bruno).

Une bibliographie eût été très utile.

## \* Economics. Paris 1988. 24 cm. 398 p. 125 F. HENRI HATZFELD

Du paupérisme à la Sécurité sociale

Elle est déjà lointaine, la première édition (1971), et il y a eu depuis tant de novations dans les esprits que nous pouvons considérer cet ouvrage comme nou-veeu. L'adresse au président Pierre Laroque est, du reste, récente et inédite.

Il y a plusieurs façons de le lire, plusieurs attitudes plutôt, qui vont de l'indignation contre les positions de certaines classes ou de certaines époques, à la satis-faction devant les progrès accomplis. Est cependant, peut-être, sous-estimée, selon une norme bien classique, la misère rurale, moins visible, moins agressive.

Trois périodes sont distinguées : le dix-neuvième, jusqu'en 1889; la période 1889-1945; enfin de

1945 à aujourd'hui. Rappel de quelques lois importantes, qui, tout en faisant passer, peu à peu, de la bienfaisance à l'assurance, sont entachées de confusur un autre terrain.

Fidèlement décrites, les attitudes patronales (sauvegerder les droits gestionnaires), les objections anti-réformistes (Léon de Seithac). Le Belge Anseele a écrit : « La loi sur les retraites ouvrières marquera une régression en France sur l'évolution du socialisme M. Jaurès ne s'en doute peut-être pas mais M. Jouhaux s'en méfie. »

Ce conflit entre réforme et révolution est-il résolu ? Nous passons, pour le voir, à l'axamen € du moteur et du frein », des freins faudrait-Il dire, parmi lesquels... n'était pas fatale, cette évolution : elle a, du reste, été différente en Grande-Bretagne et en Allemagne. Mais, partout, a été oubliée, ou sous-estimée, la question des enfants et de la famille. Bibliographie.

★ Presses universitaires de Nancy. Nancy 1989. 24 cm. 348 p. 130 F.

# MICHEL CAHEN

Bourgs et villes en Afrique lusophone

Il fut, peut-être, un moment, le premier du monde, l'empire des descobridores, mais les dernières colo-nies se sont affranchies après la « révolution des ceillets ». Ils ne se doutaient pas, les colonisateurs edro-péens de divers pays, que le seul résultat durable de leur domination serait culturel. La langue portugaise reste enseignée sur de vastes territoires

La préfacière Catherine Coquery-Vidrovitch nous annonce qu'elle compte sur une collaboration suivie entre le laboratoire tiers-monde : Afrique de Paris-VII. et l'université technique de Lisbonne. Pour sa part, l'ouvrage est publié avec le concours de la Fondation Calouste-Gulbenkian de Lisbonne, du centre de recher-che Etudes et Documentation universitaires (Nairobi) et de l'université Paris-VII. Il a bénéficié du concours de dix auteurs spécialisés.

La première partie porte assez largament sur le Cap-Vert. Les deuxième et troisième parties concernent particulièrement Bissau et l'Angola; la troisième nous présente ainsi la ville de Luanda et se termine par un significatif « pour ne pas conclure », car tout reste à faire, y compris l'organisation politique et sociale. La quatrième partie porte sur la ville de Maputo, ex-Lourenço-Marquez.

Excellente initiation aidée par plusieurs cartes. \* Editions L'Harmattan, Paris, 1989, 299 pages, 190 F.

## JACQUES ADDA et MARIE-CLAUDE SMOUTS

La France face au Sud Le miroir brisé

Un de plus, mais un bon, qui nous emmène au fond des choses, sans toutefois oser quelque solution sacri-lège. Dès le début, nous trouvons la partie la plus solide, à savoir l'évocation de la grande migration méditerranéenne vers le Nord. Sont rappelées, à ce propos, les émeutes d'Alger en 1988, mais nous devons regarder encore plus au sud.

Jacques Adda travaille à l'Observatoire français des conjonctures économiques, présidé par Jean-Marcel Jeanneney; Marie-Claude Smouts est directeur de recherche au CNRS. « Les sanglots de l'homme blanc » pourraient servir de titre, si celui-ci n'avait pas été illustré par Pascal Bruckner. Car nous en sommes au même point, encore que jamais un sanglot n'ait troublé les débats politiques.

La nombre de victimes de la pauvreté absolue est évalué à un milliard par la Banque mondiale, mais l'esprit de Cancun s'est noyé « dans un océan d'indiférence ». La proportion du PIB consacrée à l'aide aux pays en développement est inférieure de plus de moi-tié aux 0,7 % initialement proposés comme un minimum. Quant à l'aide des ONG, elle est plus humanitaire qu'économique.

Et nous retombons dans le terrible « melentendu » de l'endettement : la Bolivie a racheté la moitié de sa dette bancaire à 10 % de se valeur, et cela avec l'aide du FMì. Mais cette aventure détruit les comptes de façon « inacceptable ». Il y a diverses façons d'agir, mais une seule de compter... en principe.

Vaste parcours, documentation sûre, mais la conclusion précise attendue n'est pas osée, Le miroir est brisé. Bibliographie où manque le nom de Jacques

\* Editions Karthele. Paris. 1989. 24 cm. 363 pages.

## **AGNÈS CHEVALLIER** et VÉRONIQUE KESSLER

Economies en développement et défis démographiques Algérie - Egypte - Maroc - Tunisie

Le voici enfin, ce livre si attendu : c'est la fin du désert, sur un des sujets les plus vitaux pour la France et pour le monde. Regrettons seulement l'usage si déplacé du terme « défi » : il ne s'agit pas d'un tournoi, mais d'un sujet. Ca livre, particulièrement bien venu pour l'Algérie, est l'œuvre de deux économistes du si fécond CEPII (Centre d'études prospectives et

d'informations Internationales). Dans ces quatre pays, la mortalité a fortement baissé, comme partout dans la monde, mais la fécon-dité n'a qu'inégalement suivi. Jusqu'ici rebelle, l'Algé-rie est entrée dans le mouvement. Les perspectives des Nations unies confirment la tendance qui va toucher profondément les couturnes, les façons de vivre et peut-être certaines pratiques religieus

En bonne place, les prévisions des Nations unies Jusqu'en 2025 : plus de cent millions, pour le seul Maghreb. Le taux de natalité algérien pourrait être encore, à peu près, le double de divers pays occidentaux. Est souligné le contraste entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, sans vues précises sur les migrations possibles ou nécessaires.

L'économie, l'emploi, sont examinés avec la pru-dence nécessaire, encore que la part du travail noir (informel) soit dûment étudiée. ★ La Documentation française. Notes et Etudes documentaires, nº 4878. 1989. 3,50 F.

# JACQUES GIRI

Le Sahel au XXI<sup>e</sup> siècle Un essai de réflexion sur les sociétés sahéliennes

Il le connaît si bien « son » Sahel, cet ingénieur des mines, devenu apôtre, qu'il ne nous en donne ni définition, ni limites, ni carte. Or bien des Français n'ont qualque idée da catte région que par les récits et vues du raid Paris-Alger-Dakar, alors qu'elle recouvre neuf

C'est avec l'aide de l'OCDE qu'a été créé, en 1976, à l'initiative de la préfacière Anne de Lattre, le Club du Sahel, organe où l'auteur — un moraliste — joue un rôle essentiel. Il a, en particulier, élaboré des scénarios possibles, pour un quart de siècle, ce qui nous conduit

au, si exploré déjà, XXII siècle. En ballottage, cette région, dirait-on en style familier, tant sont incertaines les conditions d'avenir, principalement la météorologie, cette science si attardée. Gouverner, c'est pleuvoir ! », disait-on plai à l'époque coloniale. Et, cependant, cet avenir dépand également de l'homme : son action peut vaincre le désert ou assurer son extension, ce qui est plutôt le

Que le lecteur se garde cependant de courir au dernier chapitre : « Où est la sortie ? » L'action des habitants pouvant être favorable ou désastreuse, l'éduca-tion joue un rôle fondamental. Pas de limitation des ances, doublement classique de la population en vingt-cinq ans. La fécondité de groupes nomades semble, cependant, avoir baissé, effet selon l'INED des restrictions décidées pour éviter la consanguinité.

Le Sahel au XXII siècle ? La réponse semble sombre, mais, si intense est l'effort, si réfléchie l'action, que l'espoir demeure en une victoire sur la nature. Le monde entier devrait suivre cette lutte, dont il dépend quelque peu.

\* Editions Karthain. Paris 1989. 21,5 cm. 342 pages.



d D Z

C

11

# LICENCE EUROPEENNE DES AFFAIRES

avec le centre de management aux affaires de GENEVE

14 MOIS DE MANAGEMENT ET DE MISSIONS PROFESSIONNELLES EUROPEENNES

**ADMISSION:** licence, DEUG, DUT, BTS ou diplôme C.E.E.

écuivalent

INSTITUT EUROPEEN DE

INFORMATION

(1) 42 66 66 82 71, RUE DU FG-ST-HONORE, 75008 PARIS



GÉREZ VOIRE PORTEFEUILLE SUR MINITEL

LE MONDE DE LA BOURSE

Pour suivre en direct l'évolution de chacune de vos valeurs et le montant global de votre portefeuille

**BOURSE** 





Witte-

100 mg

Wies europeans pour le tour

in man bereit generalle in · fann - paparity -

the tipe was your establishment the later in beginnten im some in To the A 网络金髓矿 湯 ---A core in agricultur befreit.

The same of the same of the same · Contraction CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

"信 法海仙主 蒙 雄 I manager by

The same Printers



prend cette aunée l'offensive sur le segment des hauts de gamme avec la XM de Citroën et la 605 de Peugeot, Renault a choisi de renforcer sa position sur le créneau des voitures moyennes.

Sugar

ASSOCIATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND A

\$4 to 15. .

20 10 10 10

reeding a Page of

P8 ... ... Page . . .

سياك والمراجع والمعارف

48 AM

.....

Training to

Compared to the con-

Personal Control

Tolerandor of the

2500 2500 mg

MATERIA . . .

April 25 2 2

·\* 4 1

2000

Harris Cal

a fighter a

Tracket delication in a con-

Section 1

PROPERTY STATE OF

The state of the state of the

on the same of the same of

\$ .....

Participate and and applications

We When the courses of

All the second second

the second of the second of the second

The state of the s

THE THE PARTY OF T

Secretary and the second secon

A SECURITY OF THE PROPERTY OF

The subsect of the same

The Market and

The second of the second

designing of white was not

The water the sense of

with mark States by the .

Age & Comments ...

the state Seattles when you

COME PARTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

· Appropriately - Epister - S. of the

The state of the s

THE REAL PROPERTY. · ·

· 是一种 · 数字 · 如 · · ·

A TORNET WE THE TO THE

THE PARTY OF THE P

The Committee .

The same of the same of

Mile of the second second

the state of the same of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

de Salania Mariante

京中華 中華 中村

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

10 mg 19 mg 10 mg

\* Salaran learning

※ 参は機

\* \*\*

Africa of the Amer

17.0

The state of the s

. . .

THE PERSON NAMED IN THE PE

裏切解的のこともない。

- . f -

100

NORTH WEST OF CHILDREN

· instance of

A peine digéré le lancement de la 19 à deux volumes (compartiment moteur et habitacle à coffre hté-gré), en septembre 1988, Renault a présenté une version de cette voiture à trois volumes (moteur, habitacle et coffre séparé) en mai 1989 - la Chamade. Voici maintenant les 21 qui bénéficient d'améliorations importantes non sculement des lignes, mais anssi d'usage et de motorisation. Une version à quatre roues motrices va être en outre très bientôt proposée.

Première des modifications : la possibilité de se faire livrer une 21 en deux volumes. Ce qui peut appa-raître comme superflu puisqu'un modèle break existe déjà. En fait, cette version est l'aboutissement d'une volonté à la Régie : donner aux automobilistes tentés par les marques étrangères, largement pourvues en versions multiples, le moyen de trouver chez un constructeur français au moins l'équivalent.

Avec les deux ou trois volumes et un break, - cinq moteurs à déclinaisons diverses et des modèles sportifs - (douze soupapes et turbo), la gamme des 21 apparaît en effet désormais très complète.

Sur le plan industriel, ces modifientraîné de gros investissements.

Ainsi les deux-volumes ne sont-ils retouchés que sur l'accidence de l'accide retouchés que sur l'arrière où ils out reste que le comportement routier

Tourisme

culturel

loisir culturel.

Gestion

Le centre de formation perma-

nente de l'université Paris-III crés

un diplôme de deuxième cycle

€ tourisme et management culturel » pour des personnes ayant trois ans d'activité profession-

nelle dans ce domaine ou titu-

laires d'une licence et déstrant

Renseignements : Formation conti-nue, Parie-III, 13 rue de Sentaul, 75005 Paria, Tél. : 45-87-40-88.

L'université Montpellier-i crée

un DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées) « Eco-

nomie et gestion hospitalière pri-

vée ». Les inscriptions pour les

hospitalière

evenir cadre du tourisme et du

pris un hayon avec scuil de chargement bas. Pour autant, les sous-ensembles ont néanmoins été revas - les sièges arrière par exemple, mais ces modifications n'ent pas causé de bouleversement sur les chaînes. Sur le montage des groupes moteurs, ancune modification n'est intervenue, et l'on trouve deux types de berceaux, l'un pour des moteurs longitudinalement montés (1 995 m²), l'autre pour les groupes montés transversalement (1721 m). Cette solution avait beaucoup surpris lors du lancement des premiers modèles de la gamme

## Parfois réticente

Toutefois, les groupes ainsi disposés ont évolué comme les lignes de ces véhicules, gagnant en puissance dans la phipart des cas et faisant appel pour une version 2 litres, plus sportive, à une multiplication des sonpapes. La 21 TXI ainsi baptisée, qui est dotée du 2 litres à 12 soupapes (trois per cylindre) commandées par un soul arbre à cames, apparaît d'une grande souplesse d'utilisation. Avec 140 ch à 6 000 tours et un couple moteur maximal de 17,9 mkg (effort de traction) qui amorce sa montée en puissance dès les 2 000 tours sans les a cours one procurerait une turbine. tions à la conduite. Notons par ailleurs la grande discrétion sonore du groupe, ce qui ajoute un confort sup-

Cadres européens pour le tourisme

Ouatre universités et écoles supérieures de tourisme - le Dorset Institute de Bornemouth (GB), la Fachhoschule de Heilbron (RFA), la

Institute de Bornemouth (GIS), la l'actinoscitule de Hetoron (RFA), la Nationale Hogeschool voor Toerisme de Breda (Paya-Bas) et le département de langues étrangères appliquées (LEA) de l'Université de Sevoie à Chambéry — ont expérimenté l'an demiet le premier DESS pour l'industrie touristique européenne (European Tourism Management), destiné à former des cadres pour le secteur public ou privé d'entreprises à vocation européenne ou susceptibles d'accueillir une

Une vingtaine d'étudiants trilingues, issus de ces quatre établis-

nents, ont acquis catte formation complémentaire d'un an au cours

de trois sessions qui se sont déroulées à Dorset, Heilbron et Charn-

béry, dont l'objectif était d'approfondir les techniques de marketing et de communication propres à chaque marché et à chaque pays. En Savoie, leur dernière étape, ils se sont livrés à des études de cas sur

les Jeux olympiques, l'accueil dans les stations de ski et de therms-lisme ou l'apprentissage des langues dans les écoles de ski.

« Cette expérience nous a appris à mieux conneitre ce que sere

l'Europe de demain, les échanges de culture, de langues, de prati-ques », indiquait une jeune étudiante à l'issue de cette formation inté-

grée dans le programme Eramus. Elle s'est achevée par la remise d'un diplôme délivré par chacuna des universités concernées, salon des cri-

tères communs d'attribution, en attendant sa reconnaissance euro-

péenne. A cette rentrée, ce cycle devrait s'ouvrir à une promotion

d'une quarantaine de participants (dix par université), avec l'espoir de l'étendre aux pays du sSud (Espagne et Italie).

candidats en formation continue

(cadres du secteur de la santé,

personnels médicaux et paramé-

dicaux...) sont repoussées

Contro d'études supérieures en économie es gustion hospitalitre privie. 9, avanue Charles-Flahault, 34090 Montpeller. Tél.: 57-54-

L'université du Havre met en

place une scence et une maîtrise

de « technologie mécanique » pour les titulaires d'un DUT, BTS

ou áquivalent en mécanique, pro-

ductique, maintenance... Retrait

des dossiers jusqu'au 15 sep-

Université du Havre, 25. rue Philippe-Lebon, 76600 La Havre, T&L: 35-22-69-88.

jusqu'au 20 septembre.

Technologie

mécanique

diffère selon que le modèle choisi comporte le moteur monté en long on en large. Dans le premier cas, une certaine vigilance en sortie de virage est recommandée, la voiture semblant réticente à une remise en ligne spontanée.

Le freinage est à la hanteur des ambitions, et la généralisation de la gestion électronique de l'allumage et de l'alimentation fait oublier les mauvais souvenirs de la carburation

Ces remarquables progrès de la technique ne font que plus regretter les défeuts de finition qui peuvent, hélas i apparaître : serrures de portière qui se bloquent, coffre têtu à l'ouverture, colliers de durite desserrés, voyant de pression d'huile obstinément bloqué dans le rouge alors que le moteur tourne sans défant. mais ne généralisons pas.

La toute nouvelle version en transmission intégrale permanente mérite, en outre, une mention toute spéciale. Cette 21 Quadra, à viso coupleur, donners des garanties sup-plémentaires de sécurité à la route quand le mauvais temps sera de retour. L'arbre de transmission est classique et non pas comme sur l'Espace en matérian composite. Il s'agit ik d'un arbre en acier réalisé en deux troncons. La possibilité de bloquer le différentiel arrière donne tons les moyens, comme sur un 4 x 4 de rallye, de sortir le véhicule d'une mauvaise situation quand le démarrage a lieu par adhérence dou-

Les mêmes qualités remarquees Sur toutes les versions des 21, il sur les berlines à douze sompapes sont à noter : confort de conduite et silence. On notera, toutefois, que le réservoir à carburant est désormais placé derrière le pont arrière. Il est donc à ce titre moins à l'abri des chocs que sar les antres modèles

> A l'heure actuelle, dans toutes les versions, près de un million de Renault 21 circulent en France et en Europe. La Régie espère, avec ses nouveautés, améliorer encore ce

# CLAUDE LAMOTTE.

\* Les prix des Rensult à deux ou trois volumes sont identiques et s'éta-lant de 77 100 F à 162 000 F (2 litres turbo), les 21 TXI Quadra sont vendues 159 400 F, une version 2 litres Quadra turbo est disposible.

# **JOURNAL OFFICIEL**

Est publié au Journal officiel du samedi 9 septembre 1989 : UNE CIRCULAIRE

Da 5 septembre 1989 relative
 à la politique en faveur de l'intégra-tion des rapatriés d'origine nord-

Sout publiés au Journal officiel du dimanche 10 septembre 1989 : • UNE SÉRIE D'ARRÉTÉS **DU 30 AOUT 1989** 

· Modifiant l'arrêté du 28 février 1973 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux pro-fesseurs de collège d'enseignement général (ancien régime) et aux per-sonnels assimilés et relatif aux instiinteurs chargés d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées.

. Modifiant l'arrete du ment indiciaire applicable aux différents emplois du grade d'instituteur

• Fixant l'échelonnement indiciaire applicable and charges

• Fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

ciaire applicable aux conscillers d'éducation. • Fixant l'échelonnement indi-

• Fixant Techelomement indi-

cisire applicable aux adjoints · Modifiant l'arrêté du 26 janvier 1983 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des

• Fixant Féchelomement indiciaire applicable aux professeurs d'enseignement général de collège.

Le Carnet du Monde

Naissances

- Rechel STELLA Pierre AUBRY,

Rebekah Edmonde AUBRY.

le 5 septembre 1989. 29 bis, rue de Poissy,

**Mariages** 

- M. et M. Acqueta
DOUTREMEPUICH,
M. et M. Alain LE MAOUT,

Agnès et Denis,

le 9 septembre 1989.

10, ree Stehelin 33200 Bordeaux, 48, rue Proudhon, 78370 Plaisir.

- Dozsinique NARDOT Isabelle ITENEY-PAUDER,

ont le plaisir de faire part de leur mariage, célébré dans la plus stricte inti-mité, le samedi 9 septembre, en l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou.

23, me Circulaire, 78110 Lo Vésinet. - Marisol TOURAINE

Michel REVEYRAND

sont heureux de faire part de leur mariage, célébré à la mairie de Conflans-Saime-Honorine (Yvelines), le 4 septem-

38, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Décès

Geneviève Benon son épouse, Danièle et Jacques Mollard, ses enfants, Pascal Mollard, son petit-fils, Solunge Pollane,

sa scent. ses enfants et petits-enfants Marguerite et Fernand Marcelin, se taute et son oncle, leurs enfants et petits-enfants.

Madeleine et Paul Boquet, sa belle-scur et son beau-frère, leurs enfams et potits-enfants, Sa familie Et ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès, surveys is 12 word las soixante-dix-ocuvième année, de

> Michel BENON, administrateur civil da ministère de l'industrie, viologiste et altiste passion

Selon sa volonté, l'incinération a en lieu le mercredi 30 août, au crématorium du Père-Lachaise.

- Le président Et le conseil d'administration de Telefler Lionel-Dupont, ont la tristesse de faire part du décès, surveya le 5 août 1989, de

M. Ayme BERNARD,

Une messe de requiem sora colébrée le 15 septembre, à 17 h 30, en la basili-que Saint-Martin d'Ainsy, à Lyon.

- M= Arnold Delacour, See enfants, Petito-enfants Et arrière-petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de

M, André DELACOUR.

surveus à Cagnes-sur-Mer, le 5 septem

Les obsèques out été célébrées dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de laire-part.

14 houres or 15 houres.

# Le Monde

MARDI 12 SEPTEMBRE 1989 (DATÉ MERCREDI 13)

# SUPPLÉMENT SPÉCIAL EMPLOI

« SECTEURS DE POINTE »

43 pages d'offres d'emploi pour les ingénieurs de production, les ingénieurs commerciaux, les informaticiens...



SEPAREE PUBLIÉ en cahier séparé.

— M<sup>∞</sup> Edith Simon et ses enfants Patrick et Stéphane.

quatre-vingt-deux ans.

I, rue de Marnes.

92410 Ville-d'Avray.

- M. Victor Mazaltob,

es enfants et petits-fils.

Et toute la famille.

quatre-vingt-quatre ans,

14. rue de Strasbourg.

92600 Asnières.

Mª Marcelle Idessesse

on époux. M. et M≃ Gerald Mazaltob

M. Ernest MARKS,

survenu le 2 septembre 1989, à l'âge de

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

ont la douleur de faire part de la mort

M= Lyne MAZALTOB,

décédée le 8 septembre 1989, à l'âge de

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-mité familiale.

- Les familles Moulene et Bourget,

out la douleur de faire part de la mort

HARE MOULENE

décédée dans sa quarante-deuxième

en l'église Notre-Dame de Dinard, le mercredi 13 septembre, à 15 h 30.

M. Georges LESEVRE,

M= Elisabeth Chojnacka-Lesèvre

M. et M. Dominique Stark, profondément touchés par les témoi-grages de sympathie et d'amitié que vous leur avez témoignés lors du décès

M. Albert STARE,

vous prient de trouver ici l'expression de

CARNET DU MONDE

Renseignements: 42-47-95-03.

Tarif de la ligne H.T.

Abonnés et actionnaires ..... 73 F

Communications diverses .... 86 F

Les lignes en capitales grasses sont facturées sur le base de deux lignes.

Les lignes en blang sont obligatoires

et fecturées. Minimum 10 licines.

- M™ Catherine Stark.

SA grande peine.

cie tons ceux qui se sont associés à

Remerciements

- M= Charles Feyrabend, son éponse,
M. et M= Jacques Lautman,
M. et M= Claude Feyrabend,
M. et M= Philippe Muller,
M. et M= Jean Touillier, M. et Mª François Léage, ont la douleur de faire part du décès de

zitelns zet Et toute la famille. ont la douleur de faire part du rappel à

M. Charles FEYRABEND, directeur honoraire de la Société nationale des chemins de fer français,

recteur général honoraire de la SICF. officier de la Légion d'honneur, de l'ordre national du Mérite.

et leurs fils. M. et M≃ John Saul purvenu le 1= août 1989, dans sa quatrevingr-cinquième année, muni des sacre-ments de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

14, rue Gustave-Charpentier, 73017 Paris.

- Saint-Nazairo, La Baule, Paris M= Marc Freche,

on épouse, Philippe et Thierry Frèche, M= Leon Frèche,

M. et Mª René Ayache,

ses beaux-parents, M. et M= Fernand Frèche

et leur fils, M. et M™ Léo Palti et leurs enfants, M. et M= Gilbert Frèche

et leurs enfants, M. et M= Jean-Claude Beton

et leurs enfants, Le docteur et M= Pierre Ayache, Le professeur et M= Charles Frèche

t leur fille, Les familles Frèche, Ayache, Pahi et ont la douleur de faire part du décès Dens l'impossibilité de répondre personnellement aux si nombreux témol-gnages de sympathie qu'elle a reçus lors du décès de

M. Marc FRECHE, PDG des vêtements Léon Frèche, à Saint-Nazzire,

survenn à l'âge de cinquante-deux aus.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 12 septembre, à 11 h 30, au cime-tière de Monmartre, à Paris (entrés principale).

30, avenue des Peupliers, 44500 La Baulo.

M. et M= André Schwalberg, M. et M= Lei Nissim, ont la douleur de faire part du décès de lour boun-frère et frère,

Charles FRYC

sarvenu le 4 septembre 1989.

La levée du corps aura lieu le mardi 12 septembre, à 8 heures du matin, à l'Institut médico-légal, place Mazas, Il sera inhumé le lendemain à

14 h 45, au cimotière de l'Est à Nice.

Ni flours ni courannes.

177, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris. Ciel de Fabron, avenue J. Giordan, 06200 Nice.

- M= veuve Joseph Aknins M. Elie Lucus.

M. Judas Aznelos ont la douleur de faire part du décès de M= Fortuné LASCAR,

No Assessed

survent le 10 septembre 1989, dans sa cinquanto-septième année.

Les obsèques auront lieu au cimetière israélite de Versailles, boulevard Per-shing, le mardi 12 septembre, entre

ROBLOT NOUVELLE FORMULE "LE CONTRAT PREVOYANCE" pour l'organisation de vos obsèques inferrogez-nous

VERT\_05.45.22.27

JACQUES GAUTIER



Broche « Marguerite » cristal sur argent et émail noir .... 2600 F Boucles d'oreilles

36, rue Jacob, 75006 PARIS Till\_42-60-84-33

The state of the s

The Manager of Short was have a The Table and The -The state of the s A CONTRACTOR OF THE PARTY The state of the s · 海水 网络 1 10 mm

The same of the sa THE PARTY NAMED IN Market Care

# Le Monde

CETTE RUBRIQUE EST RÉSERVÉE AUX POSTES DE HAUT NIVEAU : RÉMUNÉRATION ANNUELLE 400 000 F+.

LES PROFESSIONNELS DU RECRUTEMENT ANNONÇANT DANS CETTE RUBRIQUE SE SONT ENGAGÉS A PRÉSER-VER LA CONFIDENTIALITÉ DES CANDIDATURES.

JEUNE DIRECTEUR DE

pernent commercial de l'entreprise auprès d'une clientèle diversifiée par : vente directe, vente indirecte, tranchise • Démarrer et gérer la filiale - Recruter et animer l'équipe.

équivalent, vous justifiez d'une bonne expérience commerciale dans la vente de services de préférence. Une

# ETUDES ET DEVELOPPEMENT



professionnel du dévelop- France, mais également dans pement en secteur industriel. vous souhaitez élargir votre domaine d'intervention en puis analysez de nouvelles prenant un poste études et affaires et que vous élaborez développement dans un des projets ; études de marché, groupe en pleine expansion, rachats de société, opportunités largement implanté en France de diversification... et aux Etats-Unis.

Compétence, qualité, investissement et développement sont les moteurs de notre politique de diversification.

Dépendant de la Direction BILLANCOURT CEDEX.

un vaste champ d'actions hors frontières que vous détectez

Merci d'adresser votre candidature (lettre, CV, photo) sous la référence 6279 à COMMUNIQUE - 50/54, rue de Silly - 92513 BOULOGNE -

## COMMERCIAL... ..ET ENTREPRENEUR

Groupe de parte naires allemands. nous avons mis en commun nos savoir faires et nos capitoux pour lancer une nouvelle activité de services liée à la FORMATION Son succès en RFA nous incite à nous déve-

lopper en Europe et à :

créer une filiale en

France, Pour ceia

nous cherchons un

PARTENAIRE:

expérience marketing serait un atout. Vous avez la volonté d'évoluer vers une position d'encadrement rapidement autonome et l'ambition de créer une affaire pour réussir avec elle. Le domaine de la formation vous intéresse NOUS VOUS APPORTONS : • La campétence et les capitaux de nos partenaires, - un solide soutien logistique et commercial-une formation complète à nos services - une gamme de produits complémentaires créant une synergie • la possibilité d'entrer dans le capital de notre société • une rémunération attractive liée à vos résultats (fixe + primes).

FILIALE H/F

SI vous êtes intéressé par ce poste, basé aux ULS dans un premier temps, écrivez à notre Conseil MERCURI URVAL, 95, avenue Victor Hugo, 92563 RUEIL MALMAISON Cedex sous rêf. 58.2827 LM.

Mercuri Urval

Executive Service

VOTRE MISSION : • Assurer le dévelop-

VOTRE PROFIL : La trentaine, ESC ou



dans la conception, la fabrication et la commercatisation de biens d'équiperrient de haute technologie (CAO, FAO) principalement pour l'Industrie de la confection. Sociéte française de dimension infernationale (26 filiales à l'étranger), nous rassemblons près de 1100 personnes et réalisons 80 % de notre C.A. à l'exportation. Poursui-

e manager optimisera la stratégie de notre groupe dans le domaine du service (SAV, Support technique avant-vente et clients,

A la tête d'une équipe de cinquante personnes en Malson-Mère, il orientera et coordonnera l'activité des 250 collaborateurs de nos filiales intervenant en clientèle et définira les moyens techniques à mettre en

A 35-40 ans, de formation technique supérieure (Grandes Ecoles d'Ingénieurs: X, ESE, AM...), vous possédez une solide expérience de l'en-semble des aspects de l'après-vente, dans un groupe International. Gestionnaire avisé, vous avez un solide sens du contact et de la com-

Pratique courante de l'anglais indispensable. Poste à pourvoir à Bordeaux immédiatement.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo, sous réf. DSG à LECTRA SYSTEMES S.A. Chemin du Marticot 33610 CESTAS

**UNE MISSION** D'ENVERGURE POUR UN HOMME DE DEVELOPPEMENT

Forte de l'assise internationale et du dynamisme du groups d'ingémerie française auquel nous appartenons (950 personnes, 800 MF CA, 11 filiales) et de notre savoir-faire reconnu sur notre marché (80 % du marché national), notre société (100 personnes, 62 MF de CA) située a Soissons (Aisnes 02) demeure le premier constructeur, ensemblier "cle en main" français de materiel et machines (depuis la camere à la trilière) destinés aux industries de la ceramique. Nous recherchons notre .

## DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

Aupres de notre PDG, après une période d'audit de l'entreprise, vous êtes responsable, en vous appuyant sur une structure de production d'étude et de gestion dont vous êtes l'animateur et le coordinateur, de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une stratégie de développement technique et commercial en France et à l'international s'articulant autour des 3 axes suivants : accroître et developper notre présence sur les marchès que nous maîtrisons,
 chercher et operer une diversification de marchès en transférant notre savoir-faire

developper l'aspect ensemblier et ingéniente de l'entrepnse.

A 35-40 ans, Ingenieur diplôme grandes ecoles (AM, ECAM, ICAM, IDN,...), bilingue anglais, vous avez necessairement une expérience réussie de 5 ans minimum de direction Industrielle ou technico-commerciale ou de centre de protit autonome acquise dans des entreprises l'abriquant des matériels (manutention, machines, biens d'equipement) destinés à l'industrie lourde (TP, sidérurgie, céramiques, cimentene).

Merci d'adresser lettre manuscrite et CV détaillé avec photo et salaire actuel sous rét.2600/PM à notre Conseil : 17, rue Courmeaux - 51100 REIMS

> MORENO CONSULTANTS REIMS - PARIS - LYON

TAILLE POUR LE SUCCES

IRIGER PARC TECHNOLOGIQUE 300 000 F +

> JUCROPO de est le parc technologique de Gap et les Ladies Alpes. En voire qualité de manager, les le développerez, l'animerez et dirigerez la ociété d'Economie Mixte en charge de l'opération. Votre mission vous conduirs notamment à favonser la création de nouvelles activités, prospecter des entreprises et les aider à s'implantet, dével'essor économique du département et tout ceci en erroite collaboration avec le Président de la SEM, les élus locaux, les parrenaires économiques. Vous avez une première expérience du déve-loppement économique local et une bonne connaissance de l'entreprise. Votre bon sens commercial allié à des qualités de manager complèrent parfaitement votre compétence

> Veuillez adresser votre dossier de candidature (en précisant votre rémunération actuelle et souhairee) à TSD : Espace Beethoven, Route des Lucioles, Sophia Antipolis 06560 Valbonne.

Le Monde **CADRES** 

# HEC, ESSEC, ESCP, entre nous, tout est possible ...

Dans le domaine du transport de marchandises, les 6000 commerciaux de FRET SNCF s'engagent quotidiennement pour réaliser un chiffre d'affaires annuel de 14 milliards de francs. Négociateurs, gestionnaires, Innovateurs, responsables et animateurs, les cadres commerciaux de FRET SNCF ont un

Vendre de la logistique transport... ... à tous leurs clients, sur tous les marchés, dans toute l'Europe.

Jeune diplômé ou possédant une première expérience, pour

Après une courte formation, vous occuperez, avec une rémunération motivante, des responsabilités commerciales concrètes à Paris, Lyon ou Lille.

Ensuite, dans le cadre d'une nécessaire mobilité géographique, votre réelle évolution de carrière vous conduira à des responsabilités commerciales de plus en plus élargies à la SNCF ou dans l'une de ses 240 filiales.

Sans aucum doute, vous deviendrez rapidement l'un de nos dirigeants commerciaux de pointe.

Pour nous rencontrer, merci de transmettre lettre, CV et photo sous réf. 75, à l'attention de Patrick PERRIN, SNCF.

Direction Commerciale FRET, 10, place de Budapest, 75436 Paris Cedex 09.



# **AVIS DE CONCOURS**

Directeur : Jacques Houtmann le Syndicat Mixte de l'Orchestre Régional « Philharmonie de Lorraine » recrute pour les postes suivants : PREMIÈRE CATÉGORIE:

- 1 alto solo, 1 hautbois solo,

TROISIÈME CATÉGORIE :

# **2 VIOLONS DU RANG**

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 16 octobre 1989. e concours aura lieu les 22 et 23 octobre 1989. es demandes de candidature sont à envoyer au : SYNDICAT MIXTE DE L'ORCHESTRE RÉGIONAL

PHILHARMONIE DE LONGAINE

25, avenue Robert-Schuman, 57000 Metz. Tél.: 87.55.12.02.

# **IDATE**

Institut de l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe Montpetiier - Paris

recherche (H ou F):

 Experts présentant de solides références, aptes à prendre en charge d'importants programmes d'études sur la prospective des télécommunications et de l'audiovisuel.

 Economiste expérimente dans le secteur des télécommunications. disposant d'une bonne connaissance des méthodes de traitement sta-Chargé d'études spécialisé dans la sociologie des organisations.

disposant d'une réelle expénence dans l'étude des projets bureautiques ou télécommunications d'entreprise

Ingénieur disposant d'une compétence globale dans l'étude des

Envoyer C.V., lettre manuscnte, photo et prétentions à : Marcel BOYER - IDATE - Bureaux du Polygone - 34000 Montpellier Confidentialité assurée

400.000 + Jeune Directeur National des Ventes - Province Force de vente 40 Personnes

400.000 + Jeune training Manager Multinationale - PROVINCE

Bilingue Anglais

400.000 +

Ref. M1

Jeune Directeur des Achats (Centrale) - PARIS

Connaissance catalogue télématique souhaitée. Réf. M3

Ecrire avec C.V. détaillé, prétentions et téléphone privé en précisant la référence du poste pour recevoir une descrip-tion de fonction, 13 rue Madeleine Michelis 92592 Neuilly.

MRI conseil



"Argentine in privatises el supprimer i

1 TENER 1271

18 Care 1 12 HEATEN ST. S. と ないないからないのか

an agrico sychology of And the second second

والمحالية المبارية



# Economie

ese Le Monde • Mardi 12 septembre 1989 23

# SOMMAIRE

■ Réunis à Antibes les 8 et 9 septembre, les ministres des finances des pays de la CEE ont travaillé sur le calendrier visant à l'instauration de l'union économique et monétaire (lire ci-

E Décus par le plan gouvernemental, les armateurs français menacent de transférer une partie croissante de leur flotte sous pavillon étranger (lire p. 24).

Mouveau front social pour le gouvernement, les ingénieurs des

travaux publics de l'Etat seront en grève le 15 septembre (lire

L'Argentine tente à nouveau de remettre sur pied son économie (lire ci-dessous).

Pour remettre sur pied son économie

# L'Argentine va privatiser des entreprises publiques et supprimer des subventions

Pour teuter de remettre sur pied une économie jadis floris-sante mais maintenant en voie de us-développement, le nouveau convernement argentin prépare un vaste plun de réformes écono-miques. Pour teuter de juguler une hyper-inflation, l'un des preniers objectifs est de réduire massivement le défitit budgétaire. Pour y arriver : suppression des subventions et privatiestions de nombreuses entreprises

**BUENOS-AIRES** de notre correspondante

RAL AL

24-2-6

A 18 35

Birther -

Angel Talentin

William To Control of the Control of

Healer Services

Carried Contraction of the Contr

Apply 17 may a mark of

المراجع المراجعة والمتحقق والمتحقق

the state of the same

Carried Section 1981

Description - area

عامدان بهيخ

And the second of the second o

The state of the same of

**企業等** 

The same of the sa

A THE STREET

The State of the

Mary Mary

And sidesia and open.

The same of the same of

population.

The state of the s

新一般的 · · · ·

Activities of the

10 A ... 

Soldent for men ...

entre mil

196

contre).

Comme une lucur au bout du tunnel, le chiffre de la hausse des prix au mois d'août (+ 37,9 %), rendu public à la fin de la semaine dernière, indique que l'Argentine est peut-être sortie de la spirale vertigineuse de l'hyper-inflation, une spirale qui avait atteint des sommets en juillet avec 196,6 %. Le résultat d'août constitue un indice encourageant pour le plan lancé il y a deux mois par le gou-vernement du péroniste Carlos Menem, un plan qui doit juguler la plus grave crise économique de histoire du pays.

Les officiels argentius se gardent évidenment de crier victoire. Ils rappellent que les plans l'ancien chef de l'Etst, M. Raul Alfonsin, après de premiers succès, avaient achoppé sur les problèmes structurels de l'économie argentine.

L'augmentation brutale des tarifs publics en juillet et le blocage des salaires jusqu'à fin septembre, deux mesures prises au lendemain de son entrée en fonction par le nouveau président argentin, ne sont que des horsd'œuvre. La « recette » Menem. inspirée par ses alliés néolibéraux économiques du gouvernement, passe par un ambitioux programme de réformes de fond que le Parlement a approuvé la

L'élaboration du cadre légal de la réforme de l'Etat » et do « la loi d'urgence économique » a occupé les parlementaires pen-dant près d'un mois, beaucoup plus que ne le souhaitait le pouvoir exécutif. Les radicaux, qui détienment la majorité à la Cham-bre des députés jusqu'au 10 décembre prochain, se soumettant globalement à l'engagement pris par M. Alfonsin, après sa démis-sion précipitée, de ne pas faire obstruction aux projets de loi du nouveau pouvoir, les remous sont venus des rangs mêmes du Parti justicialiste (péroniste) de gon-vernement. Mais les deux textes ont finalement été approuvés avec qualques légères modifications.

La loi dite « d'urgence économique » donne à l'exécutif le pouvoir de gouverner par décrets pendant une période de cent quatre-vingts jours, renouvelable. Elle s'attache essentiellement à la réduction du déficit budgétaire, considéré par les économistes de tous bords comme la raison fondamentale de l'hyper-inflation. Il sera en conséquence mis fin aux subventions et subsides de l'Etat.

Les provinces de ce pays fédérai devront équilibrer elles-mêmes leur budget. M. Antonio Casiero, gouverneur de la province de ones Aires et président du Parti justicialiste, ne cache pas à cet égard son inquiétude et demande un délai de grâce; sinon » déclarait-il récemment. « je ne pourrai même pas payer le salaire de septembre des employés de la province ».

Les entreprises publiques devront, à terme, se passer du soutien de l'Etat alors que nombre

qui occupent les principanx postes d'entreprises privées « subven-économiques du gouvernement, tionnées » par le biais d'avantages fiscaux divers, verront cenx-ci réduits de moitié. La loi prévoit que les investissements étrangers seront désormais logés à la même enseigns que les financements nationaux. De nouveaux impôts seront créés, dit-on.

## Des primes de licenciement

Les entreprises publiques ne peuvent procéder à aucune embauche mais le lobby péroniste a gagné sur celui des chefs d'entreprise. Le Parlement a en effet décidé, après des débats houleux, de garantir des primes de licenciement plus généreuses que celles que le patronat sonhaitait voir appliquer. Ses représen-tants no s'avouent cependant pas vaincus. Ils font actuellement pression sur le chef de l'Etat afin que colui-ci exerce son droit de voto sur cet article de la loi.

La loi de « réforme de l'Etat », qui couvre en fait une vague massive de privatisations, a été plus sisément approuvée bien que le malaise soit profond dans les range péronistes. Le président Meneni ne leur demandait-il pas, en effet, de souscrire au démantèlement de l'Etat tel qu'il fut construit par le fondateur du mouvement, le général Juan Domingo Peron?

Le disgnostic est cependant brutal. Sans réforme, les entreprises publiques perdront 5,5 milliarda de dollars en 1989, selon une estimation du ministre des travaux publics M. Jose Dromi. Les championnes du déficit sont la compagnie pétrolière Yaci-mientos Petroliferos Fiscales (YPF), SEGBA celle d'électricité et Ferrocariles pour les chemins de fer, qui cumulent les deux tiers du déficit global. La

phipart des sociétés d'Etat sont sous-capitalisées et leurs investissements sont des plus faibles. ENTEL, la société de téléphone, par exemple, a vu les siens réduits de 84 % par rapport à l'année dernière. S'ajoutent des infrastructures et du matériel obsolètes, comme à Ferrocariles où, sur les 998 locomotives que compte son parc, 400 sont immobilisées.

Aux grands maux, les grands remèdes. La loi prévoit que près de quarante entreprises publiques vont être mises en vente, de la compagnie d'aviation nationale Aerolinas Argentines jusqu'aux ponts et chaussées locaux : selon les cas, par privatisation globale ou sous forme de concession.

## La vente du jillede

Afin de faciliter la vente, l'Etat argentin prendra en charge le passif des sociétés qui, selon M. Dromi, atteint 18 milliards de

La loi promet de plus une capitalisation de la dette extérieure argentine comme moven de paiement. Les modalités de cette « vente du siècle » reflètent les priorités du gouvernement : plus one faire des bénéfices, il s'agit avant tout de ne plus perdre d'argent.

gouvernement. Selon un récent sondage, 67 % des Argentins se déclarent favorables aux privatisations. Pour beaucoup, celles-ci apparaissent comme une panacée au point qu'il est même question de privatiser le zoo de Buenos-Aires. Il est vrai que le terrain avait été préparé par la gouvernement précédent qui avait voulu privatiser tant ENTEL que Aerolines. Il s'était alors heurté - ironie de l'histoire - à l'opposition véhémente des péronistes.

Les syndicats s'inquiètent du cout social de la réforme. Malgré les propos volontairement rassurants du ministre du travail, M. Jorge Triaca, lui-même issu de la Confédération générale du travail (CGT) - qui nous assurait récemment que, le problème des entreprises publiques n'étant pas ceini du coût des salaires particulièrement bas les licenciements sersient négligeables - le Syndicat général des entreprises publiques (SIGEP) évalue à 50 000 les suppressions d'emplois à terme.

L'outil légal acquis, il reste désormais au nouveau gouvernement argentin à « passer aux actes ». Le processus est déjà engagé tant à YPF qu'à ENTEL on Vialidades (ponts et chaussées), autant d'entreprises publiques dont la privatisation a été définie comme prioritaire.

La « révolution productive » fondée sur « une économie populaire de marché » prônée par le président Menem doit encore passer par une réforme fiscale, une tâche ambitieuse dans un pays où le fisc est à la fois inopérant et simplement ignoré par les contribuables. Des experts du Fonds monétaire international (FMI) conseillent actuellement le gouvernement argentin sur ce chapi-

Les organismes financiers internationaux encouragent les réformes et les mesures prises par le gouvernement de Carlos Menem. Les missions se multiplient de part et d'autre. L'Argentine, qui a cessé de payer les intérêts de sa dette depuis avril 1988, a désormais bon espoir d'obtenir un « crédit pont » (bridge loan) de 500 millions de dollars du Trésor américain en attendant de nécocier un accord stand by pour 1,5 milliard de dollars avec le

EDITH CORON.

La réunion des ministres des finances de la CEE à Antibes

# Les Britanniques n'ont pu empêcher de nouveaux progrès vers l'union monétaire européenne

Bien qu'ancome décision n'ait été prise, la réunion des ministres des finances des pays de la Communanté européenne, les 8 et 9 septembre à Antibes, a permis de nouveaux progrès sur l'union économique et monétaire et sur l'harmonisation de la fis-

ANTIBES

de notre envoyé spécial

En dépit de l'opposition du Royamne-Uni, les Douze poursuivent méthodiquement leur cheminement vers l'union économique et monétaire. Rien n'est joué bien sûr. Il s'agit d'une courte de l'agua plaint et parteure. course de longue haleme et parsemée d'embilches, mais vendredi, lors d'une réunion que les ministres des finances de la CEE ont term au cap d'Antibes, ses partisans ont en le sentiment que, par rapport au conseil européen de Madrid de juin dernier, le rapport de forces au sein de la CEE avait évolué. cans un sens qui leur était plusét favo-rable et que M. Nigel Lawson, le chan-celier de l'Echiquier, n'avait pas réussi à antirer de son côté les hésitants.

 Il n'y a pas eu de rapprochement des positions, mais il y a eu poursuite du mouvement », a résumé M. Pierre Bérégovoy, ministre français des finances, à l'issue de la rencontre. Par ce propos sibyllin, il voulait faire observer que si les Britanniques restaient opposés au scénario proposé par le rapport Delors, c'est-à-dire à un processus unique en trois étapes devant conduire infloctablement à une union économique et monétaire impliquant une ban-que centrale commune, les travaux des Douze n'en continuaient pas moios à se développer conformément à ce scéna-

M. Jacques Delors s'est félicité, lui aussi, des progrès réalisés depuis que, en avril, le groupe d'experts qu'il présidait avait présenté son rapport aux chess d'Etat et de gouvernement. Mais il n'en a pas pour autant exchu qu'à terme « il y aurait rupture lorsqu'il s'agira de prendre postuon sur une certaine conception de l'unité politique de l'Europe . Le président de la Commission convicut en effet que la mise en place d'une union économique et moné-taire n'a rien d'un exercice technique et significra, si elle se réalise, qu'un pas important sera accompli vers l'intégra-tion politique. C'est cette perspective qui déplaît aux Anglais.

### Un triple constat

Vendredi soir l'ontimisme manifesté par MM. Bérégovoy et Delors

· Les Douze sont proches d'un accord sur le contenu de la première étape. Celle-ci pourra démarrer comme prévu le 1ª juillet 1990. Les Britanniques non sculement acceptant son entrée en vigueur mais s'efforcent d'en valoriser l'importance, espérant qu'elle pourrait suffire pour accompagner la libération des changes, rendant ainsi inutile le passage any deuxième et troisième étapes. « Ce serait une erreur de sous-estimer les changements qu'entraînera la mise en œuvre de la première étape », a déclaré M. Lawson.

La Commission présentera bientôt des propositions en bonne et due forme concernant la révision des deux textes qui organisent l'un la concertation écocomique, l'autre la concernation monétaire dans la Communauté, il s'agit dans les deux cas de rendre cette concertation plus transparente, plus exigante et donc, espère-t-on, plus effi-

Les consultations entre Etats membres devraient désormais s'opérer avant que les décisions ne soiem prises (et non anjourd'hui, au moins pour les décisions de politique économique). Elles donne-mat lieu à des recommandations qui, sans être contraignantes, pourront être rendues publiques et avoir ainsi un impact sur l'opinion des pays membres

En matière monétaire où la coopération entre les gouverneurs des banques centrales est déjà effective, son renfor-cement pourrair, a expliqué M. Delors, servir de banc d'essai pour les fatures institutions communes. Les ministres propositions de la Commission lors de leur réunion du 13 novembre avec le sonci de permeture aux chefs d'Etat et de gouvernement de confirmer le démarrage de la première étape lors du conseil européen à Strasbourg début décembre.

 Il n'y a pas d'alternative au pro-gramme proposé par le rapport Delors.
Plusieurs participants ont été surpris par la modicité et le caractère particl des propositions avancées par M. Law-son. Le chancelier de l'Echiquier a mis l'accent sur la notion de « subsidiarité » (ce qui peut être fait au niveau national n'a pas besoin d'être entrepris au niveau communautaire...) ainsi que sur la priorité à donner à la lutte contre l'inflation, deux objectifs que personne

Plus original: plutôt que d'envisager une monnaie unique, il suggère de met-tre en concurrence et de faire circuler de façon concomitame dans l'ensemble des pays de la CEE les différentes monnaies des Douze, Personne ne l'a suivi sur ce terrain. Les idées du gouvernoment britannique sur la manière de renforcer la coopération économique et monétaire devraient faire bientôt l'objet d'un document écrit. Mais le sentiment prévalait à Antibes que M. Lawson rait loupé le coche.

## La conférence intergouvernementale

 Conformément à l'engagement arraché à Madrid à Muse Margaret Thatcher, les travaux préparatoires à la tenue d'une conférence intergouvernomentale, chargée de fixer le contenu des deuxième et troisième étapes et de décider les aménagements à apporter an traité de Rome, ont bet et bien com-mencé. A Antibes, M. Delors a pré-senté un canevas de travaux assez détaillé. Ce document servira de base aux différents comités d'experts de la CEE ainsi qu'à un nouveau groupe ad hoc à haut niveau présidé par Mme Elisabeth Guigou, proche collaboratrice du président de la République. Chacun des pays membres sera représenté par un fonctionnaire des affaires étrangères ainsi que par un fonctionnaire des imances. Leurs conclusions seront exa-minées par les ministres des finances lo 13 novembre. C'est à cette réunion que l'on devrait pouvoir évaluer le degré d'accord entre les Douzs pour que la conférence intergouvernementale puisse être convoquée lors du conseil européen de Strasbourg en décembre. A Madrid, les Britanniques se sont

résignés à accepter le principe de cette conférence, mais, la considérant à juste titre comme un tremplin pour les deuxième et troisième étapes, ils souhaitent en retarder la réunion le plus possible. M. Théo Waigel, le commis-saire allemand, a confirmé l'appui du gouvernement fédéral à l'union économique et monétaire ainsi qu'à l'idéo-clé du rapport Delors d'un processus uni-que où la première phase no peut être dissociée des deux suivantes. Il est clair cependant que les Allemands enten-dent évitet toute précipitation et prélèrent une longue manuration avant de passer à une politique monétaire et budgétaire davantage centralisée au niveau communautaire.

PHILIPPE LEMAITRE.

# nas a posteriori comme c'est le cas

Les ministres européens des finances ont fait le point sur les (fiscalité de l'épargne et TVA) liés à la mise en place du marché unique de 1993. Dans les deux cas, des compromis sont en vue, qui pourraient être précisés dès leur prochains réunion en octobre. S'egissant de la taxation des revenus des obligations, il est acquis que l'idée d'instaurer à l'echelle de la Communauté une retenue à la source minimum est abandonnée.

Vers un accord

sur la fiscalité

Les Français, qui redoutent les déplacements de capitaux vers les pays où la fiscalité de l'épargne est la plus bienveillante, étaient favorables à une telle formule. Ils devront se contenter de dispositions visant à renforcer la coopération des administrations nationales contre la fraude. Rien ne permet d'affirmer qu'une telle coopération administrative sera efficace exprimées par Paris subsisterat.

En revenche, l'accord oui se dessine en matière de perception de la TVA va dans le sens des thèses franceises. Pendant une période transitoire, la TVA pays de consommation et non pas, comme le proposait la Commission, celle du pays de production. Les contrôles fiscaux à la frontière seraient capendant supprimés, à charge pour les administrations souciouses d'éviter la fraude de tenforcer leurs investigations au niveau des consommateurs.

En matière de rapprochement des taux, le refus des Allemands d'accepter un teux minimum de 15 % au lieu des 14 % actuellement appliqués en RFA continue à poser problème. L'alternative nourrait consister à revenir à l'idée d'une fourchette, mais les Britanniques y sont hostiles. Les affaires fiscales seront au centre de la réunion des ministres des finances du mois d'octobre.

# Une économie sans Etat

**BUENOS-AIRES** de notre envoyé spécial

Restaurer la fiscalité en Argentine sera aussi difficile que réduire l'inflation, dans un pays où l'évasion fiscale est quasiment la règle. Aux « trous » du système, aux multiples exemptions, s'sjoute en effet une fraude allègrement pratiquée.

Le visiteur se demande parfois qui paie de l'impôt sur le revenu. Le système lui-même est déjà généraux : « Je ne paje pas d'impôt parce que je ne gagne pas assez pour cela », nous disait per exemple, le mois demier, un jeune professeur d'université dont la rémunération (185 000 australes), sans doute ridicule par rapport à son équivalent français (1), représente cependant près de quatre fois le montant du salaire minimum argentin. Mais la triche est un sport

national. Lors d'un dîner avec une dizzine de personnes - universi taires, cadres ou professions libérales, - deux invités saulement déclaraient payer de l'impôt sur le revenu, sous les rires des autres. « Je ne peux évitar de payer des impôts, nous racontait aussi un chef d'entreprise. Mais je sais comment en réduire le montant... s

Comment ? C'est d'abord qu'une bonne partie de la rémuné-ration, versée de la main à la main, échappe à tout recensement, comme les avantages en nature multiples qui complètent le salaire. Catte clandestinité vaut pour les petits employés, ou même les ouvriers, comme pour les cadres. Dans l'e hyperinflation » des mois passés, cette clandestinité a permie de survivra à des salariés en vois de paupéri-

sation, parce qu'ils ne disposaient pas des sommes ou des biens qui ont permis à d'autres de se rattraper en spéculant à leur tour. Nominalement multiplié par dix depuis le début de l'année, le salaire minimum à toujours été tout comme les rémunérations dans les antreprises publiques, qui ont été relevées de 100 à 150 % en juillet...

Cetta évasion fiscale généralisée est un des signes de l'absence de légitimité de l'Etat, su même titre que les révoltes militaires ou la superbe indifférence des grandes entreprises à la réalementation économique. Si l'on qualifie souvent l'Italie de e société sans Etat », que dire de l'Argentine? A moins qu'il ne s'agisse d'un héritage : un quart des Argentins ne possèdent-ils pas encors la nationalité italienne qui fut au dépert celle de leurs parents et de leurs grands-

## Une complexité aberrante

La complexité abenante d'une fiscalité conçue avant tout pour essayer de procurer qualques raesources à un budget chroniquement épuisé - alimente à son tour le désir d'évasion. Ainsi, compte-t-on plusieurs dizaines d'impôts ou de taxes différentes... L'une d'elles taxe les chèques et pénalise donc les retraits d'argent officiel à partir d'un compte bancaire... La fecture d'esu se paie sous sforme d'une taxe proportionnelle à la superficie du logament. La consommation d'eau curieurement n'intervient nullement dans

Un relèvement de l'impôt sur la revenu pourrait, d'autre pert, prodes tarifs publics en juillet dernier : ceux-ci ont été aucmentés dans de telles proportions -500 % ou 600 % pour le gaz. l'álectricité ou la téléphone, 200 % pour les Chemins de fer, après una succession de hausses depuis 1988, - que beaucoup de gans n'ont pu payer une note représentant parfois 20 % ou 25 % du salaire, ou de prévoir des paiements en deux fois : seul le premier versement a été exigé.

Cas tarifs sont d'autant plus

mai acceptés que la qualité des services publics est souvent rables. Les chemins de fer, installés dequis longtamps, sont si lents et si irréguliers que les les récoltes de grains par route une pratique qui paraîtrait aber-rante en Europe. Quant au téléphone, les circuits sont si encombrés ou'à Buence-Aires, il faut partois renoncer à joindre les correspondants installés dans certains quartiers et que de certaines villes de province, joindre la capitale est une entreprise désaspérás; las délais sont tels — quatre ou cinq ans - pour obtenir un raccordement, qu'on n'y parvient perfois qu'après avoir quitté le logement pour lequel on l'avait demandé. En attendent, en « se débrouille », en effectuent des branchements clandestine : certaines entreprises sont spécialisées dans os type d'opération.

Avec, évidemment le risque de voir l'installation tomber en panne et na pouvoir être réparés....

# **QUY HERZLICH.**

(1) Un ametral - un contimo

# La modernisation provoque une grève des ingénieurs des travaux publics

En mai, ils étaient sur le point de signer le premier contrat de moder-nisation dans l'administration, en se conformant aux orientations apponcées par M. Michel Rocard en février pour le renouvean de la fonc-tion publique. En septembre, ils renouent avec l'action syndicale classique et se mettent en grève...

classique et se mettent en grève...

Les 5 100 ingénieurs des travaux publics de l'Etat (TTPE), employés dans les directions départementales de l'équipement, les ports, les aéroports, etc., sont en colère. Leur syndicat majoritaire » le SNITPE-FO, qui recueille 78,6 % des voix aux. élections professionnelles et revendique. 2 500 syndiqués — a décidé d'adopter la seule méthode qui provoque l'attention du gouverneprovoque l'attention du gouverne-ment : le conflit » . Il lance le 15 septembre une « grève d'avertis-sement » . « Si nécessaire , indique son secrétaire général, M. Alsin Bellec., l'action sera poursuivie jusqu'à ce que l'équipement reconnaisse ses cadres et le travail qu'ils accomplis-

Le SNITPE-FO était pourtant prêt en mai à signer un contrat avec le ministère de l'équipement — démarche inhabituelle à FO — dans lequel l'ensemble du corps s'engageait à « participer à la modernisation de l'équipement dans l'objectif d'un meilleur service au public et d'une meilleure considération des personnels » ( le Monda daté 7-8 mai). En contrepartie de son action « d'information, d'animation des personnels » ( animation de leur mission, lls la rempliront avec action « d'information, d'animation et de mobilisation des ITPE », le syndicat demandait un enrichisse-ment des métiers et de la carrière des ingénieurs. A l'échelon terminal (le 8°), les ITPE devaient béné-ficier ainsi d'une bonification de 8 points d'honoraires (soit de 10 000 F à 12 000 F brut), « en retour de l'investissement du corps dans les missions stratégiques susceptibles de lui être confiées ». C'est notamment sur cet obstacle que la négociation a achoppé. Les pouvoirs publics ne voulaient enten-dre parler que d'un système beau-

la même rigueur, la même conscience professionnelle, le même souci de l'usager et de l'économie nationale. Mais ils ne feront que cela. Ils prenaient des initiatives. Ils n'en prendront plus. Ils s'attelaient à l'efficacité, à la modernisation de l'administration. Désormais, ils laisseront leur administration fonc-tionner selon ses rites. »Les délais d'autorisation pour permis de construire risquent de s'allonger... Pour cause de modernisation en panne ou... en grève.

# M. Mattéoli à nouveau désigné au Conseil économique et social

Renouvelé comme membre du Conseil économique et social par un décret publié au Journal officiel du dimanche 10 septembre – cette fois comme représentant du logement, et non plus des entreprises publi-ques, – M. Jean Mattéoli a toutes chances d'être réélu président

En même temps que lui, out été renouvelés la plupart des représen-tants des entreprises publiques : pour les banques, MM. Jean-Pierre Aubert, président du CIC-Paris, et Jean-Paul Escande, PDG de la Société marseillaise de crédit ; pour les assurances, Mª Yvette Chassagne, présidente de la Prévention rou-tière mais ancienne présidente de l'UAP; pour les transports, M. Pierre Descoutures, ancien direc-teur général adjoint de la SNCF, tandis que sont nommés, pour les transports, M. Francis Blanchard, ancien directeur général du Bureau international du travail (BIT) à Genève, qui remplace donc M. Mattéoli à ce poste; pour l'énergie, cabinet de M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie, et Michel Rolant, ancien président de l'Agence française pour les économies d'énergie (AFME).

Pour les autres entreprises publi-ques, sont renouvelés MM. Paul Calandra, directeur des relations

# **EN BREF**

 Nouveaux arrêts de travail : la Sabena. - De nombreux vols de la compagnie aérienne belge Sabena ont dû être annulés, dimanche 10 septembre, en raison de la grève du personnel de cabine : hôtes stewards se sont présentés au travail avec deux heures de retard comme les jours précédents. Samedi 9 septembre, les pilotes s'étant joints au mouvement entamé par le personnel de cabine il y a trois semaines, trente vols sur cinquante-quatre avaient dû êtra annulés. — (AFP,

• Fin de la grêve au centre spatiel de Kourou. - Plus de Cinq cents ouvriers grévistes du centre spatial de Kourou, en Guyane franse, ont repris le travail vendred 8 septembre, après onze jours de débrayage (le Monde du 8 septemla société Arispace une hausse de 10 % de leurs salaires et de meilleures conditions de travail, se voiem accorder une augmentation men-suelle de 400 F, une prime annuelle de 2 750 F et, pour les immigrés brésiliens, un logement gratuit.

 Contrat de 2,9 milliards de francs pour CGEE-Alsthom. — Un consortium mené par le groupe français CGEE-Alsthorn a signé, vendredi 8 septembre, un contrat de 2.9 milliards de francs pour la réali d'une centrale hydroélectrique au Cachemire, au nord-ouest de l'Inde, New-Delhi. Les travaux, qui devraient durer un peu moins de cina ans, comprennent un barrage, un turnel d'arnenée et une usine de 390 mégawatts. Les autres compagnies françaises parties prenantes du projet sont Dumez, Sogea et Bori, ainsi qu'un groupe d'ingénieurs-conseils, Coyne et Bellier.

> Le Monde SCIENCES ET MÉDECINE

sociales du groupe Thomson, et M. Jean Teillac, haut commissaire à sociales (UNIOPSS), sont renouvels au titre des unociatiom. Pour les activités économiques et sociales d'outre-mer, sont renouvelés MM. Etienne Barrat, conseiller régional de Guyane, Jean Crusol,

D'autre part, M. Roger Courbey, président du Comité économique et social d'Ile-de-France, retrouve sa place de représentant de l'épargne, et M™ Marie-Thérèse Chéroutre, vice-présidente du Conseil national de la vie associative, ainsi que MM. Georges Davezac, président de ce conseil, Jacques Guenée, Nel-son Paillou, président du Comité national olympique et sportif fran-çais, et Henri Théry, vice-président de l'Union nationale interfédérale

professeur de sciences économiques, Raymond Desclaux, attaché de direction à Air Polynésie, Guy Jar-nac, président de Trimecor, Gaston Lutui, membre de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, Victor Reux, conseiller municipal de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon), et Privat Toumson, artisan du bâtiment. M. Gaston Hineun les rejoint. Enfin, Mª Marie-Claire Nivoit et M. Bernard Lefort sont désignés comme représentants des Français de l'étranger.

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

"NOUS VOULONS

ALLER PLUS LOIN,

Fin 1988, nous entrions en Bourse

pour aborder une nouvelle phase

de développement. Aujourd'hui,

fidèles à une stratégie active

nous voulons aller plus loin,

d'expansion maîtrisée,

PLUS VITE"

TRANSPORTS

# Les armateurs français jugent sévèrement le plan gouvernemental

(Suite de la première page.)

C'est même une « victoire » quand on sait combien le minimie les finances, traditionnellement, émet des doutes sur l'intérêt économique d'un secteur réputé particu-lièrement « budgétivore ». Mais et très en dessous du minimum qu'exigerait un plan vigoureux et cohérent (en liaison notamment avec la politique portuaire) de

Elle représente la moitié de la subvention que toucheront les chantiers navals de Saint-Nazaire pour construire un seul grand paquebot de luxe destiné à transporter au paradis des Caralbes de riches Américains. Elle n'inclut aucune dotation en capital à la compagnie publi-que, la Compagnie générale maritime (CGM), qui affiche pour-tant un endettement frisant les trois miliards. De ce fait, le programme de M. Meltick n'apporte rien de plus que le plan arrêté il y a trois ans par MM. Chirac et Guellec, Enfin et surtout – à supposer que la Commission de Bruxelles donne son feu vert aux multiples mesures techniques à venir, - le paquet de 400 mil-lions reste très en dessous du seuil que M. Jean-Yves Le Drian, député socialiste du Morbihan, avait fixé dans son rapport, réaliste et équili-bré, remis début juin au gouverne-ment : à savoir 560 millions de francs par an pendant cinq ans.

Cette somme – à laquelle le par-lementaire en mission était parvenu après maintes négociations à l'époque avec la Rue de Rivoli pour donner à ses propositions un caractère crédible, est d'ailleurs du même ordre de grandeur que ce qui a été fait par le passé en termes d'efforts budgétaires pour ce secteur. Et quand on sait qu'à partir de 1990-1991 le coût pour l'Etat des bonifi-cations d'intérêt représentant les investissements en navires disparai-

tra presque complètement, il est permis de penser que le plan amoncé traduit en fait un recul des pouvoirs publics.

Pendant ce temps, la quasitotalité des grands pays maritimes d'Europe ont pris - unilatérale-ment, car ni la Commission européenne ni le conseil des ministres que préside la France n'ont encore élaboré une politique digne de ce nom -- une série de mesures énergiques pour encourager leur flotte. C'est le cas de la RFA, de l'Italie et surtout des pays scandinaves. Les navigants du Danemark, par exemple, peuvent être exonérés d'impôt sur le revenu. Quant à la Norvège, qui a créé un second pavillon national très attractif, elle a vu sa flotte s'accroître considérablement depuis deux ans, et plusieurs milliers d'emplois ont été offerts à des Norvégiens à bord des cinq cent soixante-dix navires dont les annateurs out choisi le second registre d'immatriculation.

Réunis, le 8 septembre, les diri-geants du Comité central des armateurs (CCAF) out, au cours d'une conférence de presse, estimé « que le plan Mellick présentait le mérite d'avoir enfin été annoncé après des reports successifs, qu'il n'était pas négligeable mais qu'il comportait de très nombreuses incertitudes sur ses modalités et qu'il était très insuffisant en termes financiers ». Le président du CCAF, M. Claude Abraham, qui escompte être rezouvelé dans quelques jours par le gou-vernement à la tête du holding public, la CGMF, ne pouvait de ce fait tenir des propos trop vigoureux. Il a, co sont ses propres termes, pro-noncé sur le plan Mellick un juge-ment « mi-figue, mi-raisin ». Mais il n'a pu empêcher ses remuants barons, MM. Gilles Bouthillier (gruppe, Worms) Francis Vallat (groupe Worms), Francis Vallat (Van Omeren France) et surtout Tristan Vieljeux, de monter hardi-

# Une « incongruité »

« La décision de classer en navires pétroliers et de s'accrocher à une loi de 1928 régissant les importations, est une incongruité », tonne M. Gilles Bouthillier. La France n'a plus que douze grands navires de pétrole brut qui ont en moveme douze ans d'âge et leur renouvellement sera évidemment problématique. « Quant au volet social du plan, il serait très grave de l'escamoter, ajoute M. Francis Vallat. Avec raison, car, après plusieurs années de pléthore d'officiers qui a conduit à prendre des mesures de prére-traite, les écoles maritimes et les compagnies commencent à subir les conséquences de la désaffection des jeunes pour les métiers du long cours ou du cabotage.

M. Tristan Vieljeux, qui souligne que, globalement, les armateurs français se portent mieux qu'il y a deux ou trois ans, a, pour sa part, déclaré : « Par rapport à la concurrence, le coût du pavillon français est toujours beaucoup trop élevé. Le prix de revient d'un cargo français tourne autour de 8 000 dollars par jour alors que, sous un autre pavillon utilisant du personnel étranger, il est de 3 000 dollars. » Et il ajoute : Les 100 millions d'aide pour atténuer ce handicap que prévoit M. Mellick l'an prochain repré-

sentent une économie de 500 dollars à 1 000 dollars. Résultat : le désengagement de la flotte française vers des pavillons plus écoomiques va se poursuivre... Deux des navires du groupe Delmas-Vieljeux, affectés à la desserte de la Méditerranée vont d'ailleurs, dans quelques jours, passer sous immatriculation bri-

Ce qu'il est convenu d'appeler désormais les armateurs français recouvre donc de plus en plus des transporteurs intégrés dont le centre de décision reste dans l'Hexagone, pour l'essentiel, mais qui ont tendance à utiliser, pour effectuer leur trafic maritime, des navires étrangers moins chers, loués au voyage ou affrétés à long terme et employant des équipages du tiers-monde. Rentabilité et mondialisation obligent : ils sont à l'image de ces fabricants de téléviscurs ou de tissu qui soustraitent leur production au Maroc, à l'île Maurice ou à Talwan. L'exemple le plus illustratif de ce glissement vient de la Compagnie maritime d'affrétement (CMA) de M. Jacques Saade, installée à Marseille, qui n'utilise pour ses lignes d'Extrême-Orient que des navires allemands, constituant une flotte moderne d'une donzaine d'unités.

## Le chacun POUR SOL

Irrémédiablement le nombre des navires français s'amenaise : 278 en 1987, 235 aujourd'hui, dont une trentaine sous le pavillon des terres australes, aménagé pour être un peu moins contraignant pour les armateurs meis honni par les syndicats. Pendant ce temps, l'allemand Hapag Lloyd, le danois Maersk, le géant de Talwan Evergreen, les armements soviétiques, grignotent des parts de marché.

5,2 millions de tonnesux de commandes nouvelles ont été passées au second trimestre cette année, contre 3 millions au premier trimestre, confirmant l'embellie mondiale. Mais, avec 1,1 % de la capacité de la flotte mondiale, 7 % de celle de la CEE, soit moins que l'Italie et très loin derrière la Grèce, la France n'occupe plus, dans presque tous les secteurs, qu'une place de figurant, sauf sur la desserte des Antilles, de l'Afrique occidentale et pour le transport des céréales et des minerais. Avec, en arrièreplan, cette Europe maritime introuvable qui n'arbore qu'un seul pavillon : le chacun pour soi.

# FRANÇOIS GROSRICHARD.

 Le nouvel « Annuaire de la marine marchande ». – Le Comité central des armateurs de France (CCAF) vient de publier l'édition 1989 de l'Annuaire de la marine marchande, qui regroupe l'ensemble des informations économiques et techniques sur la flotte française de commerce. Cet annuaire complète la brochure statistique le Transport maritime français en 1988, qui comprend notamment une série de ableaux comparatifs sur les flottes étrangères et les échanges interna-

\* CCAF, 73, bi Has

Vous cherchez à vendre ou à acheter une boutique, un local commercial, une alimentation, un café, une librairie ou tout autre commerce

C'EST DANS LE JOURNAL SPÉCIALSÉ 41 LES ANNONCES" que vous trouverez tous les tandis les toutes dernières affaires En vente parson 6,28 F et 36, rue de Maite, 75011 PARIS. Tél.: (1) 48.05.30.30

Le service télématique expert de l'emploi des cadres

plus vite. C'est pourquoi nous augmentons nos moyens pour permettre la réalisation de nos projets. E Pinault, Président EMISSION D'ONLIGATIONS A RONS DE SOUSCREPTION D'ACTIONS AVIIC FACULTE DE RACHAT DES BONS CARACTERISTIQUES DES OBLIGATIONS Prix d'émission Le pair soit F 2000 An pair, in fine le 9 octobre 1997 intérêt payable annueller 7.30 % l'an, soit 146 F par titre Date de jouissance 9 octobre 1989 CANACTERISTIQUES DES BORIS Prix d'émission 500 F pour 4 bons (125 F par bon) 4 bons de souscription par obligation donnant le droit de souscrire à 4 actions Période d'exercio du Jer novembre 1989 au 30 avril 1994 inclus Prix de souscription de l'action 650 F libérables à hauteur de 525 F en espèces et 125 F par remise de 1 bon Faculté de rachat au gré des porteurs Au prix de 125 F par bon du 1<sup>er</sup> mai 1994 au 31 Juillet 1994 inclus, en cas de Cotation des obligations et des bons : Bourse de Paris, Bourse de Luxembourg Du 11 septembre 1989 au 25 septembre 1989 inclus, à raison d'une obligation avec bons de souscription pour 43 actions possédées

Visa COB pº 89/392 en date du 7/09/1989 - Balo du 11/09/89

**OPINAULT** Le nouvel esprit d'entreprise

PINAULT 6. avenue Marceau 75008 Paris

Colden Carrier and

gonomie

tistist tibes

# Économie

# **AFFAIRES**

er memental

Fr. Back Lat.

4.46

A COLLEGE

100 state 200

10 Page 1 was .

Miles de la

A HARRISTON & .....

Bot Gests for 1 - 1

above & to the second

**中國** 

TANK THE WAY

Sec. 25. 25

The Part of

A AMERICAL TOP

黄金属 一种

Billion . .

Marketing of the con-

SHOW I MANY I

d the training

Marie Land

三种学科 :----

gr. 400 raighteacht - ""

man me True

A TOPPE TO

STREET .

the street

SHARON A SHARON

· 10 年 17 · · ·

海南 為其 45 ~ ~

-

W The same of the same

事をから コル・ナー

Company of the same of the

Management and

A STATE OF THE PROPERTY AS A SECOND

40 mm

The same of

Sergentiania .

the state of

The state of the same of -

4--

The state of the same

the same of the same

---A TOTAL

The state of the state of

Company of the second

the second second

The second of - 1 y ... ...

Section 1

charches -

THE SECOND SECOND

---

reference of a h

THE PARTY OF

Martin 単大スコメ ルール

Line year

-

The second second

MARKET THE PARTY OF

1 - 47 - 47 - 47 :- 47 :-

the state of the s

And the party

the desire

Mind Share the ...

金銭を選挙 地のことの

making by the second

Section .

An Grand Jury RTL-« le Monde »

# M. Fauroux réclame de 20 à 40 milliards de francs pour rétablir les bilans des entreprises nationalisées

« J'ai beaucoup plaidé pour que l'on mette les bilans des entreprises publiques au niveau moyen des bilans des entreprises privées de la branche et cela non pas en regardant notre hexagone mais l'ensemble de l'Europe », a expliqué M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie, au Grand Jury RTL-le Monde dimanche 10 septembre. Plutôt que de discuter « au coup par up » et « dans la précipitation » de leur besoin de financement à chaque projet d'acquisition, le ministre de l'industrie estime qu'il - serait beaucoup plus simple de donner aux entreprises, au départ, les bilans dont elles ont besoin ».

Tous calculs faits, M. Fauroux estime: « Pour les nouf entreprises industrielles qui relèvent de ma tutelle, il faudrait pour arriver au bas de la fourchette des industries européennes de la branche 20 milliards en trois ans pour ce qui concerne le ratio dettes-fonds propres. Pour arriver au niveau moyen de la fourchette sinon au niveau supérieur, il en faudrait le double. »

A propos des industriels japonais - qui ont une espèce d'arrogance douce des gens puissants », M. Fauroux ne veut pas que l'industrie automobile française disparaisse comme l'industrie de la télévision américaine ». « Pour cela, nous nous défendrons, c'est-à-dire nous nous protégerons (...) par des accords d'autolimitation ». Ils devront durer - normalement assez longtemps » puis, à échéance, la concurrence sera rétablie.

M. Fauroux a déclaré par ailleurs que le commerce extérieur « va mal ». « D'année en année, il se creuse, et il risque de continuer à se creuser. - Mais le ministre de l'industrie y voit de - bonnes raisons » : les importations de biens d'équipement. « Ce qui est inquiétard, a-t-il expliqué, ce n'est pas que extérieur, c'est que nous ne construisions pas de biens d'équipement, de machines-outils ».

# PDG d'Orkem

# M. Tchuruk pourrait être nommé à la présidence de Total-CFP

M. Serge Tchuruk, président du groupe public Orkem (CdF-Chimie), devrait être proposé, mer-credi 13 septembre, au conseil d'administration du groupe pétrolier Total-CFP, dont l'Etat détient 40 % des parts, annonce le journal les Echos dans son édition du 11 sep-tembre. Le quotidien économique précise que M. Tchuruk devrait ensuite en prendre la présidence, en remplacement de M. François-Xavier Ortoli, qui cédera son poste en février 1990.

Les pouvoirs publics interrogés ne démentaient pas, lundi matin, ces informations. Cette hypothèse est évoquée depuis plusieurs mois, et seule l'accelération de la procédure surprend. D'ailleurs, dans un entre-tien aux Echos du 8 septembre, M. Roger Fouroux pariait de M. Tchurnk on ces termes : « C'est

en effet un des noms en lice. Et il et-vrai qu'il présente l'avantage d'être à la fois pétrolier et chimiste. « Evoquant la future présidence, le toinistre de l'industrie ajoutait : « un bon calendrier serait en effet que la décision concernant Total intervienne dans un mois par exemple, et que le reste de l'année soit occupée à un accord sur les rectifications de frontières ». A cinquante-deux ans, M. Serge Tchuruk apparaît comme le redresseur d'Orkem (ex-CdF-Chimie). dont il est président depuis novembre 1986. Son éventuel départ relance la question du devenir d'Orkem dans le cadre d'une prochaine restructuration de la chimi française, souhaitée par le gouvernement. Le groupe d'une taille insuffisante, devrait être repproché d'Elf on de Total.

# REPERES

# **Participation** Plus de 10 000 accords

en 1988

Le nombre d'accorde de participation est resté stable en 1988, selon les statistiques du ministère du travail. Au 31 décembre 1988, on recensait 10 111 accords dans 12 001 entreprises employent 4 478 214 salariés. Au 31 décembre dans le boom conjoncturel que 1987, 10 018 accords étaient en vigueur dans 11 797 entreprises employant 4 408 231 salariés.

Selon l'étude du ministère du travail, on comptait en 1988 une proportion de 69,5 % pour les accords de droit commun, les accords déro-gatoires représentant 29,8 %. Le nombre de salariés ayant bénéficié effectivement de la participation s'est élevé l'an demier à 2 279 313 contre 2 167 466 en 1968, date où les premiers résultats de la participation evalent été publiés. 4 923 entre-prises de moins de 101 selanés (soit une proportion de 35,8 %) svalent epoliqué volontairement un accord étalent conformes aux nouvelles dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986.

# CONJONCTURE

Premiers signes de surchauffe en RFA

Le président de la banque centre ouest-allemande, M. Karl-Otto Poehl, déclare, dans une interview publiée dimanche 10 septembre per Welt am Sonnieg, que « des premiere signes de aurchauffe » se manifestaient déjà connaît actuallement la RFA. Il ajoute

que l'expansion se poursulvra si les conventions salariales collectives « restent dans des proportions raisonnables », silusion faite aux grandes négociations salariales prévues en RFA au printemos prochain. Avec un taux d'inflation en rythme annuel de 2,9 %, la banque centrale ouast-allemande (Bundesbank) ∢ reste vigilante s. a souligne

# CHOMAGE

# Stabilité

Les douze pays de la Commumne comptaient giobalement 9,3 % de chômeurs, par rapport à la population active, à la fin juillet, selon les statistiques d'Eurostat. Le taux de chômage demeure inchangé pour le quatrième mois consécutif, en données corrigées des variations saisonnières.

En revanche, et compte tanu de la manière dont les Pays-Bas organi-sent leur propre recensement, Eurostat fournit avec un mois de retard ses indications sur le nombre de chômeurs, en chiffres absolus. Ainsi, on comptait 14,073 millions de demandeurs d'emploi en juin dernier, soit 1,4 % de mains que le mais précédent en données brutes et 6,9 % de

moins en un an. En données corrigées et standardisées, à l'exception de la Grèce, pour des raisons techniques, le classement des pays membres s'établisseit, en juillet, de la façon suivante : Irlande (17,1 %), Espagne (17 %), Italie (10,9 %), France (10,1 %), Pays-Bas (10 %), Belgique (9,7 %), Danemark (7,3 %), Grande-Bretagne (6,7 %), RFA (5,8 %), Portugal

(5.6 %) at Luxembourg (2 %).

# Yves Rocher

# RÉSULTATS EN HAUSSE DE 35 % **AU PREMIER SEMESTRE 1989**

Au 30 juin 1989, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Yves Rocher s'élève à 2,5 milliards de francs avec un résultat de gestion de 138 millions et un résultat net consolidé de plus de 70 millions maigré les pertes de Petit Bateau. Le résultat net marque une progression de 35 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. En ce qui concerne Petit Bateau S.A. dont la situation nette à fin 1988 s'établissait à moins 82 millions, les efforts de réorganisation de cette entreprise devraient permettre de limiter les pertes 1989 à 25 millions de francs et de s'acheminer vers un retour à l'équilibre à l'horizon 1991 après l'exercice 1990 qui devrait être encore en déficit.

Les perspectives d'avenir du Groupe Yves Rochér sont bonnes du fait de la conjonction de plusieurs facteurs:

 Une croissance soutenue de l'entreprise sur les marchés traditionnels où elle est leader depuis plusieurs années tels que l'Autriche, la Belgique et la Finlande; tel que l'Allemagne où, leader depuis 1988, le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 1989 est de plus de 500 millions de francs; tel que la Suède où Yves Rocher devrait également devenir leader

- Une percée spectaculaire réalisée sur de nouveaux marchés étrangers (pays de l'est notamment).
- Un développement intéressant pour la diversification cosmétique et textile (Sym renouera avec les bénéfices en 1989 avec un résultat net estimé à au moins 8 millions de francs).
- Le Groupe Yves Rocher considère, au vu des chiffres à fin join 1989, que l'exercice 1989 devrait s'affirmer comme un bon cru si aucun monvement social ne vient perturber les services publics au cours de l'automne. L'objectif fixé pour cette année de 175 millions de francs de bénéfice net consolidé devrait donc être atteint.

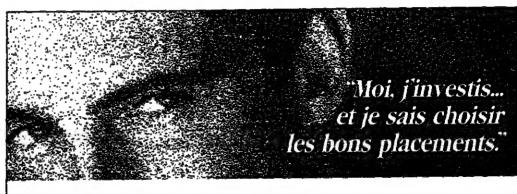

# **EMPRUNT SEPTEMBRE 1989**

Emprunt à taux fixe de 1,5 milliard de francs

Prix de souscription Date de jouissance Date de règlement Durée

3 octobre 1989. 25 septembre 1969. 8 ans et 8 iours. 9%, soit 450 F par obligation payable

le 3 octobre de chaque année. Le 1º coupon payable le 3 octobre 1990 sera par exception de 313 F.

Taux de rendement au pair, en totalité, le 3 octobre 1997. le 3 octobre 1990.

soit au 9 % septembre 1988-octobre 1997 | soit au 8,60 % janvier 1989-février 2001 5.000 F

> 25 septembre 1989. 17 ans et 134 jours. 8,60 %, soit 430 F par obligation payable le 6 février de chaque année Le 1" coupon payable le 6 février 1990

sera par exception de 169 F. au pair, en totalité le 6 février 2001.

le 6 février 1990.

Une fiche d'information (visa COB nº 89-375 du 31 août 1989) est disponible sans frais, sur demande. BALO du 11 septembre 1989.

Emprunt Crédit Foncier, soyez les premiers à en profiter



S.A. au capital de 2,396.555.310 F - Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris

# D

48.29.23.00 orientations

SE FORMER A L'EUROPE DE 1993

Assistants du commerce international

SPECIALITE : MARCHE EUROPEEN

Admission Bac + 2 et expérience professionnelle.

Dépôt des dossiers avant le 20.09.89.

FORMATION PERMANENTE

UNIVERSITE DE PARIS VIII

2, rue de la Liberté

93256 St-Denis Cedex 02

· Formation qualifiante (diplôme d'université)

• Temps plein (octobre 89 à avril 90)

+ 2 mois de stage en entreprise

# Des écoles vous informent sur les filières et débouchés suivants :

POUR EN SAVOIR PLUS EN EN SAVOIR PLUS EN Excevoir gratuitement des informations sur les écoles qui et recevoir gratuitement des informations sur les écoles qui forment aux secteurs suivants, cochez le ou les filières qui vous intéressent et adressez ce bon à :

Orientations Service, 28, rue de la Trémoille, 75008 PARIS (réponse par courrier uniquement).

Code postal Niveau d'études actue

Contract Scientification of the Contract Scientification of th istration Militare : Con hytechure d interiour

Architecture d'Intérieur
Arts Graphiques
Assurancés
815 Automobile
Communication et Culture
Communication dans l'Embaprise
Communication. Publiché
Communication Audiovisuelle
Communication Audiovisuelle

Expertuse Comptable
Expression Visualle
Formations Aristoues Appliquees
Formation Continue
Gestion fundamente
Gestion fundamente
Introbilier
Informatique
Ingèmieur Chimeste
Journalisme
Logishque Production
Maintegence d'Ordinateurs
Menagement Hötelier
Menagement Hötelier
Menagement Hötelier
Pera-Médical
Prothépsise Dentaire
Recherche Scientifique
Reussir le Baccalauréat
Secrétarist-Burséuluque
Series Socialea et Politiques
Sylvisme de Mode
Tourisme
Transport

# Le Monde Edité per la SARL le Monde André Fontaine, recteur de la publication Anciens directeurs:

lagrimerie
de · Monde ·
7. r. des lustices
PARIS-IX: Reproduction interdite de tout articles, sauf accord avec l'administration labert Beure-Mêry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) Audré Laurens (1982-1985) Commission paritaire des journaux et pub Durée de la société :

Capital social: Le Monde Principaux associés de la société : Société civile
Les Rédacteurs du Monde TÉLÉMATIQUE

Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises, Composez 36-15 - Tapez LEMONDE MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beave-Méry, fondateur. ou 36-15 - Tapez LM

Administrateur général : Bernard Wouts. Réducteur en chef : Corédacieur en chef : Claude Sales.

cent ans à compter du 10 décembre 1944.

620 000 F

ABONNEMENTS PAR MINITEL 36-15 - Tapez LEMONDE code d'accès ABO

7, RUE DES ITALIENS,

S, rue de Monttenuy, 75007 PARIS Tél: (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71

Telex MONDPUB 206 136 F

Tél.: (1) 42-47-97-27 Télex MONDPAR 650672 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81

## **ABONNEMENTS** BP 507 09 **75422 PARIS CEDEX 09** TéL: (1) 42-47-98-72

PRANCE POPULE SUSSE ISSN: 0395 - 2037 mements sur las micro

365 F 399 F 594 F 780 F et index du Monde au (1) 42-47-99-61. 728 F 762 F 972 F 1408 F 1638 F 1689 F 1404 F 2648 F 1m | 1300 F | 1380 F | 1808 F | 2658 F

> **ETRANGER**: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner

RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de voire règlement à l'adresse ci-dessus PORTAGE: pour tous renseignements tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

Changements d'adresse définicifs on provisoires : sos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière basde d'envoi à toute correspondance. PORT PAYE: PARIS RP

|    | BULLETIN  |
|----|-----------|
| D' | ABONNEMEN |

| DURÉE CHOISIE |
|---------------|
| 3 mois        |
| 6 mols        |
| 9 mois        |
| 1 am []       |
| Nom:          |
| Prénom :      |
| Adresse:      |
|               |
| Code postal : |
| Localité:     |
| Pays:         |

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimarie.

AND THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON

# M. Fauroux provoque un vif émoi chez Framatome

chez Framatome, après les déclarations du ministre de l'industrie, M. Roger Fauroux, vendredi 8 septembre, publiées vendredi 8 septembre, publiées par les Echos, selon lesquelles il faut rendre « plus cohérent » l'actionnariat du constructeur français de chaudières nucléaires. « Une sociéré a besoin d'un président, mais elle a aussi besoin d'un actionnariat », aveit expliqué M. Fauroux, avant d'ajouter : « Parmi les actionnaires, il y en a trois qui sont larispensables : le Commissariet indispensables : le Commissariet à l'énergie stornique parce qu'il incarne la politique de l'Etat, EDF, qui, en tant que client, a son mot à dire, et la CGE. Des trois, le CGE est le seul opérateur industriel possible (...); le leader industriel, ce sere la CGE. Je suis en train de négocier avec tout le

importante dans son énoncé que dans son non-dit : le ministre annonce d'abord lui-même que le dossier de l'actionnarist de Fra-matome est sur la table. Il énonce un philosophie : quel que soit le chanisme d'un président de société — et le destin de Framatome se confond avec celui de son patron, M. Jean-Claude Lany, - une entreprise no peut se passer d'actionnaires forts. Mais les sous-entendus sont ausei forts : d'abord, quend il qu'il juge *∢ indispensables »,* M. Fauroux ∢ cublie » Durnez, qui tient pourtant 12 % du capital

de Framatome.

Certes, su début de l'été, on pêtait au groupe présidé par M. Jean-Paul Parayre l'intention de se séparer de sa participation. Oui du CEA (actionnaire à 35 % de Framatome), d'EDF (10 %) et de la CGE (40 %) rachètera cette participation ? C'est le contrôle de la majorité — et donc du pouvoir au sein de l'entreorise — oui que l'un des effets de la privati-sation de la CGE, en 1987, a déjà été de faire basculer du

public au privé la majorne au sen de Framatome.

On comprend l'émotion suscitée à l'intérieur de la maison par ce dossier. Elle est amplifiée par le rôle que le ministre de l'industrie entand faire jouer à la CSE. La Compagnie générale d'électricité est en effet un « vieil ensemi » de Framatome, qui lui avant echappe il y a quinze ara pour entrer dans le groupe Creusot-Loire. Certes, en 1985, après la faillite de Creusot-Loire, le CGE était devenue le plus gros actionnaire de Framatome, mais

Les rapports entre les deux maisons s'envenimèrent pour-tant il y a dist-huit mois en raison de l'attitude adoptée par le patron de la CGE. M. Pierre Suard, dans le dossier Télémécasuaro, cans le dossier relemeca-nique : après avoir soutenu Fra-matome dans sa tentative de sauvetage de l'élémécanique, il jetait l'éponge au lendemain de l'élection présidentielle au moment où Framatome était prêt de l'apporter.

A l'époque, un ministre avait A l'époque, un ministre avait surpris en se déclarant en faveur du rival de Framatome, Schnei-der... Il avait nom M. Fauroux et prenaît à contre-pied toutes les personnalités du Parti socialista qui s'étaient exprimées avant les élections présidentielles contre Schneides eu en peut que

Reste qu'on ne peut que s'étormer des relations entrete-nues entre le gouvernement et la CGE : alors qu'il avait brocardé les conditions dans lesquelles la privatisation de la CGE s'était déroulée, le pouvoir socialiste reste muet devant les limitations au pouvoir des actionnaires mis lusqu'à vouloir accroître l'emprise de la CGE sur un groupe Framatone qui ne lui doit en rien son succès.

LES INDICES HEBDOMADAIRES **DE LA BOURSE DE PARIS** BUSTITUT MATIONAL DE LA STATISTIQUE

|                                  | Pest. | 186   |
|----------------------------------|-------|-------|
|                                  | -     |       |
| Valeurs Stang, à rov. variable , | 122,4 | 125,2 |
| Valours industrialies            | 121.1 | 125,2 |
| Valous étrapères                 | 120.3 | 120,5 |
| Pitroine Energie                 |       | 140.6 |
| Chinie                           |       | 114.6 |
| Minheyis, mismiges               | 136   |       |
| Electricité, électronique        | 173.5 | 113.7 |
| Eldment et metichen              |       | 127.1 |
| bel de consumet non site         |       | 117.5 |
| Agro-dimentality                 | 1343  | 128,7 |
| Distribution                     |       | 130,3 |
| Transports, inicks, services     |       | 1344  |
| Assertación                      | 1742  | 192.6 |
| Crédit banque                    | 1124  | 113.1 |
| Siconi                           | 103   | 103.5 |
| inneiller et fender              |       |       |
| investissement et pertefeuille . |       |       |
|                                  |       | -     |
| Dass 100 : 31 décembr            | 1986  |       |
|                                  |       |       |

Dage 100 on 1972 ror. veriable . 625,6 641,5 jrae ....... 637,1 635,2 Base 100: 31 dicombre 1900

des transactions en août

302,2 milliards de deutschenarks (998 milliards de francs), soit 5 % de moins qu'en juillet (318,6 milliards de deutschemarks). Le chiffre d'affaires journalier a baissé de près de 2 milliards de deutschemarks, passant de 15,2 milliards (en juillet) à 13,1 milliards de deutschemarks, Pour les transactions sur actions, le volume d'affaires a augmenté de 135,3 milliards de deutschemarks (guillet) à 139,4 milliards de deutschemarks en août. L'indice DAX a gagné près de 3 % sur l'ensemble du mois, clôturant à 1 597,85, contre 1 554,85 à la fin juillet. Stimulé par le boom juillet. Stimulé par le boom juillet. Stimulé par le boom économique qui règne en RFA, le DAM a régulièrement dépané su cous du mois le barre symbolique des 1 600 points. Il a atteint son niveau record le 10 août, avec 1 610,26 points. Sur le marché obligataire, les transactions ont atteint 162,8 milliards de deutschemaris, soit près de 20 milliards de deutschemaris, de moins qu'en juillet (183,2 milliards de deutschemaris).

# BILAN HEBDOMADAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE

| (en millions de francs)                                              |           | ı  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 31                                                                   | solt 1989 |    |
| Total actif                                                          | 672.661   | ŀ  |
| dont                                                                 |           | 1  |
|                                                                      | 200 414   | 1  |
| Or.<br>Disponibilités à voe à l'étranger                             | 88 695    | l  |
| ECU                                                                  | 65 726°   | t  |
| Assuces au Fonds de stabilisa-                                       |           |    |
| tion des changes                                                     | 16 901    | ı  |
| Or et autres actifs de réserve à                                     |           | ı  |
| recevoir du Fonds européen de                                        | 2.00      | ľ  |
| coopiration monitaire                                                | 66 426    | 1  |
| Concours au Trécor public                                            | 28 870    | ٠  |
| Titres d'East from et obliga-                                        | 24 200    | l  |
| tions)<br>Autres titres des merchés moné-                            | 21 288    | 1  |
| Sales of chilgathire                                                 | 310       | ı  |
| Effets privis                                                        | 141 811   | ŀ  |
| Effets en cours de recouvrement                                      | 17 882    | ı  |
|                                                                      |           |    |
| Total puself                                                         | 672 661   | ı  |
| dont                                                                 |           | l  |
|                                                                      | 240.040   | ļ. |
| Billions on circulation                                              | 240 818   | ı  |
| Comptes courants des établises-<br>ments astraints à la constitution |           |    |
| de réserves                                                          | 69 619    | Ι. |
| Compte courant du Trésor public                                      | 8 768     | ľ  |
| Reprises de Squidisés                                                | 20 682    | l  |
| Comptu spácial da Fonda de sta-                                      |           | ı  |
| bilisation des changes - Contra-                                     |           | l  |
| bilisation des changes - Contre-<br>pertie des allocations de choits |           | ı  |
| de tirages spécieux                                                  | 8 931     | ı  |
| ECU à lisser au Fonds européen                                       |           | ı  |
| de coopération monétaire                                             | 66 077 ·  |    |
| Réserve de réévalection des                                          |           |    |
| avoirs probles on or                                                 | 230 676   |    |
|                                                                      |           |    |
| TAUX DES OPÉRAT                                                      | ions   `  | ı  |
|                                                                      |           |    |

# TOKYO, 11 sept. 4 Calme

Tence des possions à 6 à 10 jours 9,50 %

Terra d'escompte ............ 9,50 %

Teac decorations ser titres .... 10,80 %

La Bourse de Tokyo a terminé en légère baisse bradi pour la cinquième seance consécutive, l'Indice Nikhaf perdant 2,15 yens à 34 113,66 yens en clôtare. Après avoir ouvert en hausse, les cours se sont déprimés. (-77,30 yens) à la mi-journée sons l'infinence de la montée du dollar face au ven l'avent de ca recel s'est an yen. L'ampleur de ce recal s'est ensuite largement atténné sous l'effet d'achait effectués par une importante firme de courtage. Le marché est néammoins resté très calme, avec un volume d'échange peu élevé. La plupart des investiments attendent les indicateurs de l'économie américaine, qui doivent être publiés vendredi, notamment cour de la balance commerciale de juillet et l'indice des prix de gros d'août. Parmi les valeurs en baisse figuraient celles des secteurs aimentaires, les pétroblères et une partie des électronsques. En hause, on notait les valeurs papetières, les chemins de fer et les transports.

| VALEURS                                                                                                     | Cours de<br>8 sept.                                                         | Cours du<br>11 sept.                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ical hidgestone lason: jaj Blank toede Motors fetrushita Electric fittubilahi Hesey lony Corp. oyota Motors | 780<br>1 730<br>1 710<br>3 600<br>1 970<br>2 330<br>1 110<br>8 460<br>2 530 | 770<br>1 730<br>1 680<br>3 650<br>1 980<br>2 310<br>1 130<br>8 220<br>2 550 |

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### **GROUPE DIDOT-BOTTEN** Fondé en 1796

La FINANCIÈRE DEDOT-BOTTIN, récomment créée, au capital de 220 millions de francs, a pris le contrôle de le totalité du capital de la société AFFICHAGE TROMAS.

Cette société est leader au France de l'affichage urbain (villes de moins de vingt mille habitants, à l'exchasion des communes rattachées à de grandes aggiomérations), zinsi que dans les zones rurales. Dans ce domaine, la société AFFICHAGE THOMAS est la scale à disposer d'un puissant réseau national (« UNIVERS 4 ») implanté sur les grands axes interrégionaux et interdépartementaux.

Un autre réseau national est affecté en exclusivité à la publicité per affi-chage pour de grandes sociétés. La société assure également le balisage des zones de chalandise pour des clients appartenant à la grande distribution.

Enfirt, de nombreux espaces longue conservation sont également gérés

pour des grandes marques.

Avec un chiffre d'affaires supérieur à 90 millions de francs en progression annuelle moyenne de 15 %, la société AFFICHAGE THOMAS se situe parmi les cinq premiers afficheurs français.

Le secteux dans lequel elle expree son activité attire l'attention des grands annonceurs et des publicitaires, car il couvre 43 % de la population nationale avec des taux de croissance démographique et de consommation supérieurs à ceux des grandes villes.

M. Daniel Pucci a été confirmé dans ses fonctions de président directeur-général de la société AFFECHAGE THOMAS par M. Vincent Holland, président du groupe.

# Compagnie Industrielle

Le Conseil d'Administration de la Compagnie Industrielle réuni le 7 septembre 1989 à son siège social sous la présidence de Monsieur Jean-Marc VERNES a pris connaissance des nouvelles conditions de l'ôffre publique d'acbat de la Compagnie Financière de Suez exposées dans la note d'information visée par la CÔB le 6 septembre 1989.

Le Conseil constate qu'en offrant 14.800 F, la Compagnie Financière de Suez a augmenté de 13,8 % le prix offert à l'origine et que ces conditions ont été acceptées par la Société Centrale d'Investissements, premier actionnaire de la Compagnie Industrielle.

Le Conseil a, par ailleurs, pris acte de la volonté de la Compagnie Financière de Suez de poursuivre, en cas de réussite de l'OPA, la politique de mise en œuvre dans les meilleurs délais de l'accord avec le Groupe Colonia et ainsi de renforcer la dimension européenne du Groupe Compagnie Industrielle - Victoire. En conséquence, à l'unanimité le Conseil d'Administration invite les actionnaires à apporter leurs actions à l'offre publique d'achat de la Compagnie Financière

# **FAITS ET RÉSULTATS**

e Hausse de 11,5 % des résultats de Continental au premier semestre. – M. Horst Urban, président de Continental, a présenté, le 6 septembre, les résultats de son groupe, quatrième producteur mondial du pneumatique et deuxième en Europe. An cours du premier semestre 1989, Continental a réalisé un béséfice de 555 millions de francs – en hausse de 11,5 % – pour un chiffre d'affaires de 12 milliards de franca, accru de 8,8 %. Les investissements, en augmentation de 46 %, out attent 1,06 milliard de franca. M. Urban prévoit, pour l'aumée 1989, un chiffre d'affaires de 25 milliards de francs, en progression de 7 %. Il a, d'autre part, insusté sur la nécessité de renforcer la présence du groupe en France (3,1 milliards de francs de chiffre d'affaires au premier semestre 1989 ; 2,5 pour la métre néceste en 1999 ; 2,5 pour la métre néceste en 1999 ; 2,5 pour la mêtre de francs de chiffre d'affaires de métre néceste en 1999 ; 2,5 pour la mêtre métre néceste en 1999 ; 2,5 pour la métre de france de la la contra de la contra au premier semestre 1989; 2.25 pour la même période en 1988), notamment par un positionnement dans le domaine des poets larges, dont il estime qu'ils représenteront 65 % des ventes en 1992.

e Progression de 35 % des médices d'Yves Rocher au pressier meetre. – Le groupe de ventes de manétiques Yves Rocher a ammoné mir conscienté su manétique counétiques y ves Rocher a amoncé avoir enregistré, au premier semestre de cette année, un résultait net consolidé de « plus de 70 millions de francs », en hausse de 35 % par rapport aux six premiers mois de 1988. Ce résultat a été obéré de quelque 20 millions de francs par les pertes exregistrées par la filiale d'habillement enfant Petit Bateau, précise ce groupe, contrôlé par Sanofi, aunonçant » sans comparaison » un chritire d'affairet consolidé de 2,5 milliards de francs au premier semestre. Petit Bateau a empegistré, lors des six premiers mois de 1989, une situation aette négative de 82 millions de francs, mais Yves Rocher espère limiter ses pertes

de gagner l'équilibre en 1991.

• Radiation de la société da Bourse Rondeleux. — La société de Bourse Rondeleux SA est radiée de la liste des sociétés de Bourse aprèsla décision du tribunal de con la décision du tribunal de commerce de Paris de la cession au profit de la société Bentejac du droit de négo-ciation des valeurs mobilières (le Monde du 30 août). Il y a quel-ques semaines, les banques Pallas et BIF avaient repris les actifs de la société Rondeleux. La filiale de Pallas, la société de Bourse borde-laise Bentejac se réserve la faculté d'user utériourement de son droit de négociation près la Bourse de d'user nitérieurement de son droit de négociation près la Bourse de Paris. Les valeurs dont la société de Bourse Rondoloux assurait la contion seront traitées à partir du 8 septembre sous la responsabilité de la société de Bourse. Noualibétes, ellemême rachetée il y a peu de temps par Pallas.

 Carrefour : bénéfice en immes de 36,2 %. — Le groupe d'hypermarchés Carrefour a réalisé an premier semestre de 1989 un chiffre d'affaires hors taxes de 34,4 milliards de francs en progres-sion de 17,3% sur la même période de 1988. Le résultat net (part du groupe) a, de son obté, progressé de 36,2% passant de 343 millions à 467 millions de francs. Mais, signale un communique du groupe, « les incertitudes libes à l'évolution des taux de change, en particulier en Amérique latine, un éventuel ralen-tissement de la consommation et le poids des investissements en cours potar des unvestassements en cours sont de nature à raientir la progres-sion constatée ». Pour l'enercice 1989, les responsables du groupe prévolent une progression de 15% du chiffre d'affaires et de 20% des

# PARIS:

| S                   | ecol  | nd m   | arché 🌬                 | Section)       |          |
|---------------------|-------|--------|-------------------------|----------------|----------|
| YALEURS :           | Court | Denter | VALEURS                 | Cours<br>préc. | Denter   |
| and March           |       | 437    | Loce investigatement    |                | 294      |
|                     |       | 227    | Locanic                 | ****           | 156      |
| 2                   |       | 222    | - Metalog Malles        | 2422           | 261      |
| Democrat Acres.     |       | 600    | Miscouries              |                | 182      |
| CH                  |       | 780    | Minrosonice from:       | 23             |          |
|                     |       | 400    | Make                    | 227            | 230      |
| lad Techniques      |       | - S    | Needs Dalans            |                | 1200     |
| institute           | 4400  | 300    | Chatti Looket           | 250            |          |
|                     |       | 2315   | On Gratifia             |                | 555      |
|                     |       | 911    | Plant                   |                | 669      |
|                     | ****  | 822    | PEASA                   |                | 701      |
| ALARICCU            | ****  | 625    | Probag Cat Rd           |                | <b>1</b> |
| ATC                 |       | 156    | Printer Assurance       |                | 1 e77 e  |
|                     |       | 1930   | Publicat, Filmochi      |                | 220      |
| DME                 |       |        |                         |                | 702      |
| Samp Black          |       | 397.90 |                         | ****           |          |
| ERF                 |       | 290    | . Rimy & Amodia         | *****          | 335      |
| EP-Communication .  |       | 406    | Hideo Alpes Exe (Ly.)   |                | 314      |
| mate d'Origny       |       | 734    | Stringer Marigues       | ****           | 232      |
| LIN                 |       | 540    | SCRPM                   |                | 710 50 4 |
| dite                |       | 206    | Suple                   | 360            | 355      |
|                     |       | 345    | Selection less, (Lycon) |                | 108.     |
|                     |       | 1172   | SEP                     |                | 530      |
| ·                   |       | 466.20 | Suite                   |                | 568      |
|                     |       | 180 50 | SHIGHT                  |                | 365      |
|                     |       | 1700 e |                         |                | 586      |
| *********           | ****  | 1180   | Solidary                |                | 300      |
|                     |       | 532    | Sept                    |                |          |
|                     |       |        | Themselvillati. (Lyce)  |                | 238 20   |
|                     |       | 197 10 | 1F1                     |                | 395 90   |
| None Bellest        |       | 125    | Links                   |                | 196      |
| ofer investment     | 4     | 17 35  | Union Finance do Fr     |                | 300      |
|                     | 1     | 234    | Violet Cia              |                | 215      |
|                     |       | 540 ·  | You Saint Lawrence      |                | 1088     |
| Rucier fr. (G.F.F.) |       | 321    | Banque Heiro Engle      |                |          |
| -d                  |       | 926    |                         |                |          |
| £                   | 1     | 255    | LA BOURDE               |                | APATES ! |

Marché des options négociables le 8 sept. 1989 Nombre de contrats : 26 168.

|                  | DOTY                                         | OPTIONS                                 | D'ACHAT  |                  | DE VENTE |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------|----------|
| VALEURS          | 1010                                         | Sept                                    | Déc.     | Sept             | Déc.     |
|                  | CHEICHE                                      | decriter                                | dernier, | demier           | densier  |
| Acces            | 340.                                         | . 11                                    |          | 21               | 1        |
| CGE              | 400                                          | 9,58                                    | 27,78    | 9                | 14,28    |
| M-Aquitaine      | <b>***</b> ********************************* | 56                                      | . 70     | - 1              | 7        |
| Emotional SA-PLC | 70                                           |                                         | 12,20    | 3                | 6        |
| Laterge Copple   | 1200                                         | 16                                      | 78       |                  | -        |
|                  | 100                                          | 9,50                                    | 18,50    |                  | 4,59     |
| MA               | 1.550                                        | 28                                      |          | . <del>.</del> . | _        |
| Paches           |                                              | 27,50                                   | - ]      | -                | -        |
| Penguet          | . 856                                        | 124                                     | 146      |                  |          |
| Seint Cobain     | 680                                          | 29,90                                   | 51,59    | - 1              | u        |
| Société générale | 526                                          | 23                                      | 43       |                  | R        |
| Demon CSF        | 120                                          | 26<br>27,50<br>124<br>29,50<br>23<br>18 | -        | 2,10<br>7        | 5        |
| Source Pentier   | 1700                                         | 125                                     | . 199    |                  |          |
| Suez Financière  | 360                                          | 41                                      | 53       | 2,50             | 5,50     |

MATIE ALL BURNESS

| COURS                | - 14             | ÉCHÉ        | ANCES   |                  |
|----------------------|------------------|-------------|---------|------------------|
|                      | Sept. 89         | Déc         | . 20    | Mars 90          |
| Decuier<br>Précédent | 109,34<br>109,24 | 105         | .98     | 109,78<br>108,70 |
| 4.5                  | Option           | sur notions | ol :    | 200 ( 18)        |
| PRIX D'EXERCICE      | OPTIONS          | D'ACHAT     | OPTION  | S DE VENTE       |
| TRIA DIMERCALE       | Déc. 39          | Man 90      | D6a. 89 | Miss 90          |
| 109                  | 0.85             | 1.10        | 575     |                  |

# INDICES

# **CHANGES** Dollar: 6,7250 F 1

Le dollar a terminé, lundi septembre, en forte hausse à , à 147,77 yens, contre yens vendredi, après avoir Tokyo, à 147,77 yem; contre 146,62 yem vendredi, après avoir atteint en cours de séance 148,03 yem, son plus hant nivem depuis trois mois. La Banque du Japou, à plusieurs reprises handi, a contenn le mouvement. A Paris, la devise américaine s'échangeait à rises landi, a at. A Paris, la 6,7250 F, contre 6,6655 F à la cid-ture des échanges interbancaires vendredi et 6,80 F au fixing.

FRANCFORT test lises. Doller (on DM) .. 1975 1996 TOKYO Seept 11 sept. Dollar (ca year) ... 146,62 147,77 MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés)

BOURSES PARIS (INSEE, base 100: 30-12-88) 7 sept.
Valours françaises . . . 125,9
Valours étrangères . . . 121,3 (SBF. base 100: 31-12-81) Indice platral CAC . 533,6 (SBF, base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 . . 1989,81 1989,34

radice OMF 50 .. 532,67 533.13 NEW-YORK (Indice Dow Jones) Industrielles ..... 2786,68 2789,54 LONDRES (indice « Financial Times ») Industriciles 1999,1 2083,7 Mines d'or 203,8 204,9 Fonds d'Etat 86,14 86,08 TOKYO 8 sept. Nikicel Dowless .... 34 115,81 34 113,66 Indice général ... 2583,12 2572,76

(OMP, base 100: 31-12-81)

# LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                                            | COURS DU JOUR                        |                                                                                      | UNIMORE |                                                         | DELOX MOIS                                               |                                                                     | SOX MOS                                                     |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | + bes                                | + heat                                                                               | Rep. +  | e dép. –                                                | Rep." +                                                  | en dip                                                              | Rep. +                                                      |                                                                      |
| SL-11.<br>Scan.<br>Yea (168)<br>Placin.<br>FB (168)<br>PS<br>L(1 660)<br>E | 5,6654<br>4,5526<br>3,3648<br>2,9674 | 6,7295<br>5,6765<br>4,5577<br>3,364<br>2,984<br>16,198<br>3,9825<br>4,7645<br>16,349 | - 157   | + 15<br>- 136<br>+ 143<br>+ 44<br>+ 152<br>+ 54<br>- 31 | + 18<br>- 314<br>+ 242<br>+ 71<br>+ 120<br>+ 37<br>- 241 | + 35<br>- 275<br>+ 275<br>+ 275<br>+ 116<br>+ 377<br>+ 189<br>- 768 | + 10<br>- 784<br>+ 734<br>+ 261<br>+ 263<br>+ 271<br>- 2335 | + 160<br>- 682<br>+ 822<br>+ 318<br>+ 253<br>+ 770<br>+ 353<br>- 626 |
|                                                                            |                                      |                                                                                      |         |                                                         |                                                          |                                                                     | - 2333                                                      | - 2142                                                               |

# TAUX DES EUROMONNAIES

| \$E-U 8    | 206 2 100 200                                            |                                              |                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM 6       | 13/16 9 1/16 8 13/16                                     | 8 15/16 8 13/16                              | 815/16 813/16 815/16                                                                                                    |
| Florin 7   |                                                          | 7 3/16 7 1/8                                 | 7 1/4 7 5/16 8 15/16                                                                                                    |
| TRAM. 7    |                                                          | 7 7/16 7 3/8                                 | 7 1/4 7 5/16 7 7/16 7 1/2 7 7/16 7 9/16                                                                                 |
| FR (100) 7 | 3/4 8 1/4 8 1/4<br>5/16 7 8/16 7 3/8<br>3/4 9 3/4 11 3/4 | 7 3/16 7 1/8<br>7 7/16 7 3/8<br>8 9/16 8 3/8 | \$11/16 \$ 7/16 7 9/16<br>\$11/16 \$ 7/16 \$ 3/4                                                                        |
| L(100) 8   | 3/4 4 2/4 11 3/4                                         | 7 1/2 7 5/16                                 | 3 11/16 8 7/16 8 3/4<br>7 7/16 7 5/16 7 7/16<br>12 3/8 12: 1/8 12 1/2<br>14 1/16 13 15/16 14 1/16<br>9 3/16 9 1/8 9 1/4 |
| £ B        | INE 14 Trees The                                         | 12 1/4 11 1/4                                | 12 3/8 12 1/8 12 1/4                                                                                                    |
| I fam 8    | 1/8 9 1/8 E 18/14                                        | M 1/16/13/12/16                              | 14 1/16/13 15/16 TA THE                                                                                                 |
|            | -1                                                       | 7 1/3   9 1/14                               | 1110 a 110                                                                                                              |

74 71

72.3

1.71

- -

WEST.

Arters

384

"APP-454 or Market Street

Cote des changes



• Le Monde ● Mardi 12 septembre 1989 27

# Marchés financiers

| The column   The   | BOURSE DU 8 SEPTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Cours relavés<br>à 17 h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Company   Comp   | Companies VALISURS Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | suel compan-                                                              | VALEURS Cours project Premier Dentite % cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALIDED   18.   540   VALIDED   560   Mark   560     | 1900   A.H.P. T.P.   1081   1210   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220   1220    | - 2 17 2300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | # 6 17 1470 Signs * 1470 1461 1470 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Second Color   Seco |
| Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i   + 0.48   174   ISuda 184   184   184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11010 BASF (Ale) 1015 11021 11021 1 + 0.59 3 2572                         | Zambia Corp ] 336[ 3.32] 333   - 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Color   Colo   | VALEIBE S Sds VALEIBE Com Denie VALEIBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MALETINE Emission Rachet MALETINE Emission                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cote des changes  Marché libre de l'or  MARCHÉ OFFICIEL  COURS  prét.  C | Common   C | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Action Fance                                                              | 111 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MARCHÉ OFFICIEL   COURS   COURS   COURS DES BILLETS   MCMMARES   ET DEVISES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COURS   COURS   Price   Course   Cour | Epurgen                                                                   | Walcom   Stat   Stat  |

## ÉTRANGER

- 2 Les réfugiés est-allemands. 3 URSS : le programme d'as-
- 4 Cambodge : à quelqu semaines de la fin du
- 5 Algérie : le nouveau premier ministre ennonce d'importantes réformes.

## POLITIQUE

- 6 Les débats à droite et rentrée de M. Chirac. La fête de l'Humanité. 8 Les partisans de M. Fablus ZNAK.
- réunis à Evry. Cinq élections canton

## SOCIÉTÉ

- de d'Auschwitz : un entretier avec M. Wojniakowski, directeur du mouvement
- 12 Le misère des Tziganes roumains en exil. SPORTS : l'Open de tennis des Etats-Unis; le Grand Prix automobile d'Italie.

- 13 Cinéma : les Festivals de Desuville, de Vanise et de
- d'Ulysse. COMMUNICATION : WCRS se concentre ; Point de vue : € Le communication, atout du service public »,

# ECONOMIE

- Antibes. - L'Argentine tente à nou veau de remettre sur pled
- 24 Un plan gouver pour la marine marchande. 26-27 Marchés financiers.

# SERVICES

Carnet ......21 Leto, Leto sportif. .... 16 Mots croisés .... Radio-Télévision

# TÉLÉMATIQUE

Tout sur la Bourse 3615 tapez LEMONDE Les offres d'emplois

3815 tapez LM

# GRANDE-BRETAGNE: une enquête bloquée par Mme Thatcher

# «No sex please, we are British!»

LONDRES de notre correspondant

M<sup>--</sup> Thatcher a mis aon veto, au lancement de la plus grande enquête jamais tentée sur le comportement aexuel de see competriotes. Le ministère de la santé souhaitait faire rempiir à santé souhaitait faire remplir à vingt mille Britannique un questionnaire dans lequel ils auraient indiqué la fréquence de leurs rapports, en précisant s'ils étaient hétérosexuels ou homosexuels et s'ils avaient lieu à l'intérieur du mariage. Les intéressés auraient été invités à raconter leur toute première expérience, et à décrire ce qu'ils font exactement quand ils font l'amour.

Des sociologues, des biolo-gistes et des médecins avaient gass et de inducers avaent préparé de longue dats ce projet, qui aurait été l'équivalent pour la Grande-Bretagne de 1989 du rapport Kinsey qui avait renvoyé en 1948 aux Américaine une image inattendue de leur comportement sequel. Il en aurait configure par aurait portement sequel. coûté au gouvernement 750 000 livres (7,7 millions de francs). Downing Street faisait savoir, au cours du week-end, que Me Thatcher était « profondément préoccupée » par ce

intrusion dans la vie privée de ses concitoyens, financée en outre per le contribuable. Une nouvelle version en somme de la pièce qui a correr un succèe fan-tastique à Londres pendent des années : No sex pisses, we are

Selon le Sunday Times, qui a révélé toute l'affaire, Mª That-cher ne croit pas à la véracité de réponses écrites, sur des ques-tions aussi intimes. Elle craint en outre que le gouvernement ne perde quelque peu de sa dignité en donnant einsi matière « à spé-culation indécente » de la part de la presse populaire. Les travaillistes ont aussitöt

pris perti pour le projet. M- Harriet Harman, porte-perole du Labour pour les questions médicales a déclaré samadi 9 septem-bre : « Catte enquête doit avoir lieu à la fois pour des reisons L'argument concernant le res-pect de la vie privée ne peut pas être accepté venant d'un gouvernement qui a montré à l'occasion si peu de respect pour cette der-

cer les grévistes sur les chaînes.

Les syndicats CGT, CFDT, FO et CFTC de Peugeot-Mulhouse avaient

l'intention d'organiser dans la jour-

née un déplacement de « zensibilise

ont cessé le travail dans les ateliers

de carrosserie, selon la CGT, comme

ils l'avaient déjà fait le 8 septembre

Les syndicats demandent l'ouver-

ture de négociations salariales et une

augmentation de 500 francs à 1 500 francs par mois. Le 8 septem-

bre, Peugeot a annoncé une revalori-

sation générale des salaires de 1.5 %

au 1e octobre (après celle de 1,2 %

dans la soirée.

# A la Fête de l'Humanité

# La Pologne et la rivalité entre M. Marchais et M. Fiterman

Il y a manifestement une diffé-rence d'appréciation sur l'évolution des pays socialistes au sein de la direction du PCF. Elle s'était déjà direction du PCF. Elle s'était déjà exprimée, dans le secret du bureau politique, il y a quelques mois, à la veille d'un voyage de M. Marchais au Portugal. Venu assister au congrès du PC portugals, qui ne brille pas par son soutien à M. Gorbutchev, le secrétaire général avait déclaré, en substance, que la perestrolle c'était bon pour l'URSS. — Seule Pour sa part, M. Fiterman, au « BP », avait plutôt conféré un caractère d'universalité socialiste à ce processus.

La rivalité entre les deux hommes, qui n'est pas seulement de personnes, a inopinément – et dis-crètement – resurgi à la Fête de l'Humanité. Elle n'en est pas moins

Le 28 août, l'ancien ministre des transports déclare sur RTL, en fai-sant son mea culpa, qu'il n'a pas été assez lucide sur la situation polo-naise quand il a assisté au congrès du POUP en 1980, où il représentait le PCF. « Nous n'avons pas exercé la pression suffisante dans le bon sens, dans le sens des réformes démocratiques, sociales, politiques, dont il s'est bien avère qu'elles étalent nécessaires », souligne M. Fitterman qui regrette d'avoir

trop écouté les « affirmations dirigeants » polonais.

dirigeants » polonais.

Le 9 septembre, M. Marchais évoque la situation de la Pologne, qui « vit, depuis une dizaine d'années, une situation de crise ouverte qui n'a pas, jusqu'ici, été surmontée ». Et de rappeler qu'en 1980 il svait souhaité lai-même, à la l'ête de l'Humandié » un morofone. 1980 il avan sonnaue an-mane, a sa Fête de l'Humandié, « un approfon-dissement de la démocratie au piete sens du terme », et qu'en 1981, demandant par lettre an général Jaruzelski d'abandomer l'état de guerre, il hi suggérait « une entente nationale inchuant le POUP, la majorité du peuple et la jeunesse, Solidarité, l'Église ».

Peu importe qu'au vingt-quatrième congrès de 1979, le mat-tre mot du PCF ait été le « bilan globalement positif » des pays socialistes, Pologne comprise. Une chose est sûre, et doit être dire, depuis 1980, le PCF a bien analysé le situation pologaise il tient le soluiz situation polonaise, il tient la solu-tion, mais on ne l'a pas écouté ! A l'évidence, M. Marchais répon-dait à M. Fiterman... après l'avoir ent, une nouvelle fois,

(Lire page 6, le compte rendu de la fête de l'Humanith.)

Pour la présidence du groupe UDF

de l'Assemblée nationale

M. Mestre s'oppose à M. Léotard

# -Sur le vif-

Couacs!

Elle fait parfois de ces carames, l'actualité en images, l'étais là, me pile de journaux aur-les genoux, je regardels à la télé la ruée des Allemands de l'Est, coincés en Hongris, enfin Ebres de foutre le camp, se bousculer aux portes des autocars de la délivrance et de la prospérité. Je jette un ceil eur le « Une » de l'Home, et qu'est-ce que je vois ? Une foule de la fête de Le Courneuve, bras levés, huriant à la victoire du encialisme triomphant.

Et Marcheis qui entorme : Ousis, le capitalisme c'est le châmage, la droque, la tyrannie, le recisme, le capitalisme, c'est pourri, le capitalisme, c'est fini. L'avenir, c'est le socialisme. Bien vu, mon gros ! En Yougo, avec un taux d'inflation de 700 %, ils font bien plus fort que le Medique. A Cube, sans le trafic des nercodollars, on ne pourrait pes vivre. Ni mourir d'une balle dans la nuque comme les trois copains récalcitrants de Castro.

En Roumenie et en Corée du Nord, les populations abilmées

aux pieda du Génie des Carpaties et du paps maréchal. Et question pots de vin, dessousdu développement, c'est de l'est de bidet compané aux scendales en cascades cui ficiatent bulles nauséabondes sur la cloaque de la corruption de Moscou à Pékin. Tiene à propos, il en e pes dit un mot. Marches, de la place Taisen men nettoyée à la kalachalkov. ce lei est complètement sorti de l'idée. Feut dire, il était tout gonffé de son importance. Pensez, il ve stre reçu dans quinze asz, il va eire recu dans quinze jours per le maître du Kremingsoi-mâme ! Un Gorby aux abols, en chute libre dans l'aphiere, déstabilisé par les affrontements ethniques de son empires éclaté. Pendent qu'Elejine découvre, les yeux écanonides l'Amérique et déciare sons écution : Le volte, le nouveeux citier : Le voilè, le noutiere modèle du socialisme, c'ant ca, c'est la démocratie. Remarquez, lui, c'est un rocc de gauche. It ntenent, La droite, c'ast les

DE SEPTEMBRE

NOUS AVONS FAI PARLERLESDIVAS

# charges et les contraintes et que cela n'est guère compatible avec l'exer-cice d'autres lourdes fonctions. »

nante et astreignante, il faut donc

disnoser de hemicour de terros por

en assumer complètement les

(Lire page 6

l'article de Daniel Carton.)

Dans une lettre datée du 9 sep-tembre envoyée à tous les députés UDF, M. Philippe Mestre ancien chef de cabinet de M. Raymond Barre, député UDF de Vendée fait officiellement acte de candidature à la présidence du groupe UDF de l'Assemblée nationale. Il expose en ces termes « la principale raison » qui l'amène ainsi à s'engager face à M. François Léotard.

« Mon souci, écrit-il, est que le groupe conserve son caractère piu-raliste. Nous appartenous en effet aux six mouvements politiques dif-férents qui se sont volontairement réunis au sein de l'UDF, mais auxquels les élus nationaux que nous sommes veulent rester individuellement rattachés. C'est l'originalité de notre groupe et nous y tenons d'autant plus qu'elle constitue la meilleure des garanties pour axtu-rer l'équilibre des arbitrages électoraux. Tout ce qui pourrait apparat-tre comme une mainmise de la direction d'un des partis – notam-ment s'il s'agissait du plus puissant,

- sur le groupe parlementaire serait inacceptable pour beaucoup d'entre nous et provoquerait inéluo-tablement des départs. C'est parce que j'ai reçu à ce sujet des informa-tions précises sur les intentions de nombreux collègues que j'ai décidé de me porter candidat. Si j'étais élu à la présidence du groupe, vous pourriez compter sur la totale

Répondant aussi d'avance à M. Charles Millon, M. Mestre fait également valoir que « la présidence

MODE:

LE REPAIRE

DES RABAIS

SAUVAGES...

# Comment, élève meyen, j'ai réussi mieux que d'autres

# ou l'histoire d'un petit livre dans une enveloppe blanche

Les cours de Sciences Po se terminalent dans huit jours. Et je santais des l'odeur des Landes où l'allais passer un mois de vacances avec un adorgble

viei oncie. Hélas, je ne devais jamais le revoir vivant. Avec sa barbe bianche aux par-fums de résine. Là-bas, je ne retrouvai que des souvenirs. Et une grande envefums de résine. Là-bas, je ne retrouvai que des souvenirs. Et une granda emeloppe blanche. Avec mon prénom dessus, Coame un dernier cadeau.

A l'intérieur, pas un mot. Une simple brochure. Fitrée en cinq mots: "Les lois étamelles du succès". C'était, bien sur, un message. Mais lequel? ... Je lus. On y parleit de mémoire (justement mor) point faible). Et de façon tellement extraordinaire qu'on se serait cru dans un conte de fées.

En savoir plus. Vérifier. Je pris au fasand un bouquin dans se riche biblique de vieux toubib. J'ouvris, toujours au hasand. Et je lus, sur les fonctions du foie (() - comme on me recommandait de la lire ... une page bourrée de mots pour moi parfaitement inconnus.

Lusqu'ici, rien d'extraordinaire. Sauf que, la dernière ligne terminée, je découvris que l'avais toujours le première en tête, et la deuxième, et la saité.

Lisant pour le première fois (et une seule fois) un texte complètement étranger à mes connaissances, je l'avais désormais lè, en mémoire, précis le chaque mot près.

étranger à mes connaissances, je ravais desonnais le, en memoire, preus a chaque mot près.

Il était tard. Je m'endormis. Dans l'incompréhension. Pourquoi ? Cogniment ?... Mais, le lendemain, odeur des pins mèlée à celle du café, je devais rendrie les armes: rien oublié. Je ne me comprensis plus moi-mèroe.

Et j'ai mis du temps à comprendre l'incompréhensible. Cher vieil oncie qui me récitait sans hésitation des poèmes interminables. Il m'avait fait le plus beau cadeau du monde avec son simple mais fabuleux petit livre confié à use resultance hierories.

enveloppe blanche.

Mémoire, mais aussi maîtrise totale de soi-même, il y avait tout dans ce livre tranquille qu'il avait dû lui-même beaucoup pratiquer.

En fait, n'en de magique. Mais l'exploitation jusqu'au bout de ce que chacus de nous porte en lui-même.

Je suis sujourd'hui directeur général d'une très importante entreprise. Pes evident d'en être arrivé là. Sens cet outil, ce message et ce cadeau que je refis encore parfois en y retrouvant l'odeur simple de la hature, des pins, des Lan-des, confondue avec une réussite que – élève moyen – je n'osais même pas imaginer.

Si vous voulez savoir comment obtenir les mêmes résultats, priez simple, ment l'éditeur de vous envoyer "Les Lois Etemelles du Succès" écrit per W.R. Borg comme introduction à sa Méthode. Il est adressé à quiconque désire améliorer sa mémoire. Voici l'adresse: Méthode W.R. Borg, chez Aubanel, dot 158 - 3, place Saint-Pierre, 84057 Avignon Cedex.

BON GRATUIT A remplir en lettres majusculas en donnant votre adresse permanente et à retourner à: Méthode W.R. Borg, chez Aubanet, dpt 158 - 3, place Saint-Pierre,

| tom        |       |      | <u> </u> |      | : | Prénon | n . |   |      |   |   |
|------------|-------|------|----------|------|---|--------|-----|---|------|---|---|
| Rue Rue    |       |      | -        |      |   |        |     |   |      |   | _ |
| ode Postal | Ville |      | 7 7      |      | _ |        | : : | 1 | -    | - |   |
| ge Pro     |       | ÿ. , |          | 94 T | ÷ |        | _   |   | 40.1 |   |   |

# Selon la direction de Peugeot

# La grève s'essouffle à Mulhouse de travail sans pour autant rempla-

La simation paraissait quelque peu confuse dans la matinée du lundi 11 septembre à l'usine Peugeot de Mulhouse (Haut-Rhin). La direction fait état d'un essouffle-ment du mouvement (450 grévistes sur les 3 900 ouvriers de l'équipe du matin contre 2 000 grévistes ven-dredi matin, selon ses estimations) et indique, à 10 heures, 170 véhicules avaient ou sortir des chaîne témoignant d'un début de « normalisation » de la production, perturbée

En revanche, les syndicats affirment que la mobilisation n'a pas faibii lundi matin. Ils dénoncent la pré-sence de « piquets antigrèves » alors que la direction de l'établissement, qui emploie 12 000 salariés, indique avoir demandé aux agents de mat-trise d'assurer le respect de la liberté

Mort de l'écrivan

**Jacques Vignes** 

L'écrivain et journaliste Jacques Vignes est mort, jeudi 7 septembre, à l'hôpital de Dax. Il était âgé de

[Spécialiste des questions africaines, militant dans le réseau Joanson d'aide

Le numéro du « Monde »

daté 10-11 septembre 1989 a été tiré à 515 257 exemplaires

TOT GROUPE DE COMMUNICATION

COMINI Communication externe ex interne, Relatione publiques, INSTITUTE Attaché do presse, Publiché,

TENENT MAL

MEDIA Journalisme,

PASTITUTE animation radio/TV

INSTITUTE Actions publicitaires

PUB BTS Communication et

**DU BAC AU 3- CYCLE** 

Stages en entreprises fournis

Huit langues vivantes au choix INSTITUT INTERNATIONAL

DE COMMUNICATION

DE PUBLICITÉ ET DE MÉDIA DE PARIS

et journaliste

# M. Gorbatchev en novembre

mironn dans le reseau Jeanson d'aiose as FLNs pendant la guerre d'Algérie, Jacques Vignes avait été condamné par contumace par les tribunanx français et s'était réfugié en Tunisie. En 1962, il rejoignait l'Algérie et entrait dans l'équipe de l'hebdomadaire Révolution ofricaine. Amnistié en 1966, il revint en France et collabora à Afrique-Asie et à Jeune Afrique. Passionné de voile, Jac-Jeune Afrique. Passionne de vous, sac-ques Vignes a publié plusieurs romans autour de la mer et des marins : la Rage de survivre, l'Isolâtre, et, en 1984, l'Infidèle (Mazarino).]

ture. - M. Charles Fiterman, ancien ministre des transports, a été victime d'un accident de voiture, samedi 9 septembre dans la soirée, sur le boulevard périphérique de Paris en revenant de la Fête de l'*Humanité* à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) en kindi matin, M. Fiterman s'est frac-

# Selon l'ambassadeur

10 septembre, officiellement à Rome que Mikhail Gorbatchev rencontrerait Jean-Paul II an Vatican lors de sa prochaine visite en Italie dans la deuxième quinzaine de novembre Le diplomate, qui était interviewé au micro de Radio I (station publique), a précisé qu'il s'agissait d'une « annonce officielle ». La veille, à la question posée par un journaliste, dans le cadre de la Fête de l'actif d'Olemaniste. de l'unité à Gênes, sur l'hypothèse de cetts rencontre, l'ambassadeur avait sculement répondu « Oui, pourquoi pas ? ».

# d'URSS à Rome Jean-Paul II recevra

Rome, (AFP) - L'ambas d'Union soviétique en Italie Nikolaï Lunkov a confirmé dimanche

Cette rencontre avait fait l'objet Cette reacontre avait fait l'objet de plusieurs annonces officieuses à la suite d'un courrier que le chef de l'Etat soviétique avait fait parvenir an souverain pontife il y a trois semaines (le Monde des 10 et 11 septembre). Mais à ce jour, le Vatican n'a jamais publié le contemu de cette lettre ni confirmé officiellement la reacontre. ment la rencontre.

 M. Fitermen et son épouse blessés dens un accident de voicompagnie de son épouse. Selon les premières informations diffusées turé le fémur. Il a été hospitalisé, ainel que sa femme.

# répondre à un « vieillard aigri »

Après les propos de

M. Autant-Lara

M= Veil ne veut pas

M™ Simone Veil a réagi, hundi 11 septembre, pour la première fois, sur RMC, sux propos astisémites de tion - vers l'usine de Sochaux Claude Antant-Lara à son sujet, en (Doubs), distante de quelque 80 kilomètres, où dans la matinée du déclarant : « Je pensais qu'après avoir vécu l'holocauste, je pourrais vivre comme tout le monde. On ne 11 septembre, 300 salariés environ répond pas à un vieillard de quatre-vings-huit aus, et il faut le laisser dans son délire qui, en vieillissant,

ne s'est pas arrangé. » Je n'avais pas dix-kuit ans lors-que je suis rentrée de déportation, et Jy pense lorsque je suis avec mes petites-filles qui ont dix-sept aus et demi. Je me dis que l'on a survécu à cela avec une volonté formidable. On a reproché aux déportés de ne pas avoir assez parlé de ce que nous avious vécu, mais, en 1945, on na pas voulu nous entendre et on s'est heuriés à un mur d'incompréhension», a ajouté M. Veil. « Sans arrêt, on remet cela, et on se demande, cinquante après, ce que l'on a fait pour ne pas avoir le droit. de vivre comme les autres ?. On n'en reparlerait pas si on ne ressentait pas qu'à nouveau des événements puissent se produire, comme cela s'est passé en Allemagne et en

« Autant-Lara est un vieillard qui a toujours été méchant à ce qu'il paratt, et qui n'a pas eu le succès cinématographique qu'il pouvait espérer ces dernières nunées; il est devenu de plus en plus aigri. On dit quelquefois que la vieillesse est un naufrage », a conciu M= Veil.

Autriche :

• L'information judiciaire contre M. Claude Autant-Lara. — Le parquet de Paris, à le suite des Le parquet de Paris, à la suite des déclarations de M. Autant-Lara su magazine Globe, a ouvert, semed 9 septembrs (Le Monde daté 10-11 septembre), une information judicière contre le cinéaste français pour « complicité d'injures publiques raciales, complicité de provocation à la discrimination, la violence et la baine raciale ». Le dossier » édi haine raciale ». Le dossi confié à M. Jacques Clavière-Schi juge d'instruction au tribunal de Paris.

# **BOURSE DE PARIS**

Matinée du 11 septembre

# Très légère baisse

La tendance était très légèrement négative lundi matin ruo Vivienne. L'indicateur instantané perdait 0.03 % en fin de matinée. Parmi les OUS % en in de mannet. Parm ses hausses, on notait La Rochette (+5,3 %), Total Certificat (+5%), Sogerap (+3,1 %) et Rus Impériale (+2,9 %). En beisse figuraient GTM (-4,5 %), Esso (-3,9 %) et Sooa (-3,2 %).

### Au beau milieu d'articles vendus è des arix intéressuntsmais "namiana" pour kodin vous tombez sur des robais sauvages : soudaia, un tissu vendu au 1/3 de con prix, un écossois nouveau à 40 F le mètre, une sois imprimée à 80 F, un lainage (60% cochemire).

incroyablement abordable, des merveilles à découvrir par militers... Proui, nos étiquettes sont faites pour vous donner la joie (souvage) d'acheter!

V. Ligarcher

rationarun lare se

THE REAL PROPERTY.

material or Junior

海田市 神田中子 化二十十十

REMED CAR PARTIES OF A T

Enjoyee go a l'arri from

Braces to abortache ha

THE ROOM I WINE PARTY

Millian to Carriery a ....

DECEMBER MINISTER LAND

THE NAME OF REST AND

BECOMES BY \$1,00,000 !

figured pagazini i fazi es e e

· 中、 " 自己的 " · 斯里斯

Bertrage to reprote a.

with the females are

Species and the last at white was BERKER THE SALL

this terripor Assist

A MAN OF MANAGEMENT OF

THE PERSON AND NO. efquet grate te gar

Pine a miles A

para spice spice an

E STATISTICS OF A SEC.

State of State of the State

A SECTION CONTRACTOR

THE REAL PROPERTY.

an ecamination

Stramagnada St.

to the state of

- A (A)

to prope to know a

Designation of the last of the

Secretary of Section

A I SOM PRODUCT OF

to the direction Sau Car.

The second second

N to organise

A REAL AND

The same of the same

14

To 1 34 miles

The same of the sa

A STATE OF THE STA

the Author on tents

A 10 30 30 4 10

CONTRACTOR AND

SERVICE PROPERTY OF

Question ....

de bemeint dent gen